

03 %

# The University Library Leeds



# LEEDS UNIVERSITY LIBRARY

Classmark:

COOKERT B-BER



Digitized by the Internet Archive in 2015



# LA GASTRONOMIE

oυ

## L'HOMME DES CHAMPS

## A TABLE,

OËME DIDACTIQUE EN IV CHANTS.





Frontispice .

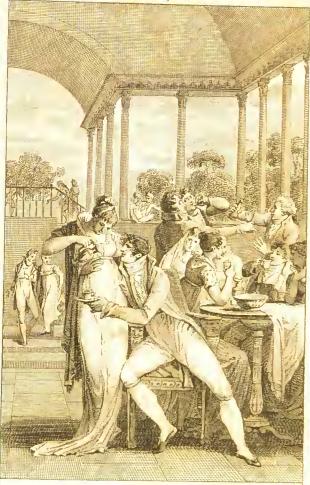

Vieux, aimable Lyshé, que les heureuses mains Nous versent à longs traits ce nectar des humains.

Hans del

Delionen soule

# LA GASTRONOMIE,

POËME,

# PAR J. BERCHOUX,

SUIVI DES POÉSIES FUGITIVES DE L'AUTEUR.

QUATRIÈME ÉDITION, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE.



### A PARIS,

CHEZ GIGUET ET MICHAUD, IMP.-LIBRAIRES, RUE DES BONS-ENFANS, Nº. 6.

1805. — AN XIII.



122 - 15

#### EXTRAIT DU DÉCRET

Concernant les Contrefacteurs et les Débitans d'Éditions contrefaites.

Du 19 Juillet 1793.

ART. IV. Tout Contrefacteur sera tenu de payer an véritable Propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'Édition originale.

ART. V. Tout Débitant d'Édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu Contrefacteur, sera tenu de payer au véritable Propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'Édition originale.

Deux exemplaires de cet Ouvrage ont été déposés à la Bibliothèque nationale. Les lois nous en garantissant la propriété exclusive, nous traduirons devant les Tribunaux les Contrefacteurs, Distributeurs ou Debitans d'Éditions contrefaites; et nous assurons à la personne qui nous les fera saisir, une somme de 300 liv. payée sur-le-champ, ou la moitié du dédommagement accordé par la loi.





# ENVOI

## A Mme. LARCHER-D'ARCY.

Tour est soumis à l'art au moment où nous sommes.

Tant d'arts nous font beaucoup d'honneur:

Nous avons l'art du décroteur \*,

Et l'art de faire des grands hommes \*\*,

L'art de tondre et d'être tondu,

Voire l'art du naturaliste....

<sup>\*</sup>On connoît les décroteurs qui se sont établis dernièrement su palais du Tribunat, sous le nom d'Artistes-réunis.

<sup>&</sup>quot;Yoyez un livre nouveau, intitulé la Mégalantropogénésie, ou l'Art de faire des grands Hommes.

L'art de plaire vous est connu;

Celui d'aimer.... vous l'avez lu.

On travaille à l'art d'être triste.....

L'art de manger manquoit à cette liste:

Je vous l'adresse; et, grâces au talent

D'un poète Gastronomiste,

Vous allez diner en artiste....

C'est diner très-légèrement.

# AVERTISSEMENT

SUR

# LA SECONDE ÉDITION.

It est bien difficile de ne pas faire des mécontens, quand on entreprend de donner à diner au public. Quelques personnes ont trouvé mon repas trop long, et quelques autres l'ont trouvé trop court. J'ai songé seulement à contenter ces dernières; car les premières étant maîtresses de s'arrêter au premières étant maîtresses de n'en pas tâter du tout, elles ne peuvent être incommodées que

par leur faute. J'ai donc augmenté mon dîner de plusieurs plats nouveaux, que j'ai tâché d'accommoder de mon mieux. J'ai consulté les meilleurs cuisiniers, les artistes les plus distingués; j'ai dîné chez Véry, chez Rose, chez les frères Provençaux et autres, avec des amateurs et des beaux esprits qui m'ont aidé de leurs lumières, et avec qui je me suis enivré pour me perfectionner dans mon art. Du reste, j'ai lieu de me féliciter de ce qu'un assez grand nombre de personnes a bien voulu s'asseoir à ma table, et y prendre quelque plaisir. Je vois avec satisfaction que si on peut accuser la foiblesse de mon talent, on a du moins une très-grande estime pour la matière que j'ai traitée.





#### **AVERTISSEMENT**

SUR

#### LA TROISIÈME ÉDITION.

J'ar cherché, autant qu'il étoit en mon pouvoir, à rendre cette édition plus digne de l'accueil que le public a daigné faire aux précédentes; j'y ai ajouté du café, à la demande de plusieurs personnes de considération : de plus, j'ai parlé des tourne-broches et des batteries de cuisine, que j'avois oubliées; ensorte que j'ai tout lieu de croire que ce poëme présentera un cours complet de gastronomie qui ne laissera rien à desirer et qui deviendra indispensable dans toute bibliothèque bien composée. J'y ai réuni plusieurs pièces fugitives, mais uniquement pour la satisfaction de mon libraire, qui ne trouvoit pas mon poëme assez gros, et qui prétend qu'un livre honnête doit peser au moins demi-livre, sans peau ni carton. Je demande pardon au public d'avoir été obligé de céder à des raisons d'un aussi grand poids.

## LETTRE

#### A L'AUTEUR

### DE LA GASTRONOMIE.

J'AI dévoré, mon cher ami, le poëme que vous avez en la bonté de m'adresser sur l'ART DE LA GUEULE, comme dit Montaigne. Vous avez fait un très-bel emploi de la poésie didactique; et c'est une bonne idée que celle de nous enseigner à manger, comme on nous a enseigné à aimer et à habiter la campagne. Je ne crains point d'avancer, à votre louange, que votre Homme à Table a un très-grand avantage sur l'Homme des Champs, sous le rapport du plan, qui est la partie essentielle. Je ue

#### 14 LETTRE A L'AUTEUR.

parle pas du sujet, qui est bien meilleur sans contredit. L'histoire de la cuisine des anciens, ensuite votre repas composé d'un premier, d'un second service et du dessert, forment la matière d'un poëme on ne peut plus régulier, contre lequel je ne pense pas qu'il y ait rien à dire, à moins que l'esprit de parti ne s'en mêle. Mais il s'en mêlera, il ne faut pas en douter : vous devez bien croire que les marmitons de la littérature ne vous pardonneront pas vos succès. On ne fait pas impunément dans ce siècle-ci un ouvrage de l'importance du vôtre. On vous querellera avec acharnement sur des mots; on ne vous fera pas grâce sur un hémistiche; on ne vous saura aucun gré d'avoir élevé un monument utile au bonheur des hommes. Voilà les orages accoutumés de la république des lettres. Tout cela s'apaisera, il est vrai, quand vous serez mort; et alors vous jouirez, à dater de votre enterrement, d'une gloire solide. En attendant, ne vous fâchez point. Quand on vous attaquera, répondez par un poëme; quand on reviendra à la charge, répondez par un autre poëme, et

ainsi de suite. Avec la facilité que je vous connois, il n'y a rien que vous ne puissiez mettre en vers, jusqu'à l'art de planter des choux.

Vous saurez, mon eher ami, que dans mon enthousiasme j'ai songé à mettre toutes vos leçons en pratique; mais je me suis d'abord apereu que ma petite fortune ne me le permettoit pas, ce qui, je vous assure, m'a cansé beaucoup de chagrin. J'aurois bien desiré avoir un bon ehâteau dans l'Auvergne ou la Bresse, ou les environs de Lyon, comme vous le conseillez très-bien, pour y faire bonne chère et y vivre à gogo; je sens combien cela eût été agréable pour moi. Hélas! il faut que je me borne à ma petite maison, et que je me passe d'un bon euisinier, qui est une ehose pourtant bien essentielle , eomme vous le donnez à entendre. Il faudra que je me dispense aussi , ne vous en déplaise , de manger du poisson des deux mers, et de boire du Chambertin à mon ordinaire. Croyez qu'il m'en eoûte beaucoup, mon cher ami, d'être dans l'impuissance de profiter de vos

#### 16 LETTRE A L'AUTEUR.

bons conseils, et que c'est une grande mortification pour moi d'être réduit à faire, dans mon petit ménage, une chère très-médiocre, à côté d'un poëme comme le vôtre, qui fait, comme on dit, venir l'eau à la bouche. Voilà comme vous êtes presque tous, messieurs les poètes : vous dites des choses admirables, mais il n'y a pas moyen de faire comme vous dites. Cela n'empêche pas que je n'aie une très-grande estime pour tous ceux qui ent le talent de nous chatouiller agréablement l'oreille, et que je ne vous remercie bien sincèrement, en mon particulier, de l'excellent diner poétique que vous venez de donner au publie, lequel diner vous vaudra infailliblement dans la postérité le titre de Restaurateur du Parnasse français.

## PRIÈRE DU SOIR

#### D'UN POÈTE. \*

Mon Dieu! je suis si foible, si mince et si misérable, que j'ose à peine vous adresser ma prière et converser avec vous, quoique cela me soit ordonné par ma religion. Je me persuade difficilement que du haut de votre voûte éternelle, vous vouliez écouter mon petit filet de voix, et faire attention

<sup>\*</sup> J'ai cru que cette prière, que j'ai adressée un jour aubon Dieu, ne seroit pas déplacée à la tête d'un poëme.

to 18 les jours, au milieu des mondes qui vous entourent, à un être qui n'a pas plus d'un mètre six cent cinquante-deux millimètres de haut, c'est-à-dire, environ cinq pieds et un pouce. Cependant, je me suis quelquefois flatté, dans mon orgueil, que vous avez pu me remarquer, surtout depuis que je me suis mis dans les rangs des hommes qui parlent le langage des dieux : c'est ainsi qu'on est convenu d'appeler la poésie, qui est, à la vérité, un langage sublime, parce que nous y employons des mots très-sonores et des tournures de phrases extraordinaires; mais je pense que vous n'avez jamais tenu un pareil langage. D'un autre côté, quand je considère que vous n'avez peut-être jamais pris

garde, dans la foule des hommes qui ont passé sur la terre, à mes confrères Hésiode, Homère, Virgile, le Tasse, Milton, Boileau, Corneille et Racine, qui ont parlé cent fois mieux que moi le langage en question, je rentre dans la eonfusion et l'humilité. Mais enfin, si, dans votre grandeur infinie, vous daignez vous intéresser à mon infiniment petit, je vous prie de ne jamais me priver à un certain point du sens commun, quoiqu'on dise qu'il n'est pas bien nécessaire pour le métier que je fais. Aceordez-moi assez de faeilité pour que je ne sois pas obligé de chercher le jour et la nuit des rimes et des hémistiehes, sans pouvoir en trouver quelquefois de bons; ce qui fait

que je suis souvent plus malheureux que si je travaillois aux mines, aux carrières ou aux cannes à suere. Je vous supplie de m'inspirer de temps en temps quelques sujets neufs, afin que je ne me traîne pas ennuyeuscment sur les pas des autres, et que je ne répète pas jusqu'à satiété ee qu'on a dit mille fois avant moi. Donnez-moi la force de supporter patiemment les bonnes ou manyaises critiques, les chutes et autres aecidens auxquels sont sujets les gens de ma profession; faites aussi que je ne sois pas gonssé d'orgueil, et que je ne erève pas dans ma peau au moindre triomphe.

Je vais me coueher, mon Dieu, et je vous demande pardon de n'avoir fait autre chose dans ma journée qu'une vingtaine de vers alexandrins ou héroïques, dont j'ai fait lecture à tous ceux que j'ai rencontrés; ce qui les a un peu ennuyés, autant que j'ai pu m'en apercevoir. Je voudrois bien avoir une occupation plus utile; mais je sens que je ne pourrai jamais renoncer à mon petit talent, qui est une espèce de maladie incurable. Ne me damnez pas pour cela, je vous prie, non plus que mes chers frères du côté d'Apollon, lesquels font, en vérité, leur purgatoire dans ce bas monde, par les peines et les inquiétudes qu'ils se donnent sur le pavé de Paris, pour aller de là à l'immortalité. Accordez-leur, en attendant, ainsi qu'a moi, de quoi vivre tout doucement sur

la terre, où nous sommes presque toujours obérés, souffreteux, mal logés, mal peignés, errans et vagabonds comme notre chef, le divin Homère, qui étoit aveugle par-dessus le marché. Faites-moi miséricorde, quoique je sasse cent sottises par jour, tout en parlant emphatiquement de vertu, de sagesse, d'humanité, de bienfaisance, de grandeur d'ame, et autres choses très-magnifiques, dont malheureusement je ne me sers guère que pour la rime. Éloignez de moi tout sentiment de jalousie, et faites que je ne sois pas tenté, pour ainsi dire, de sauter aux cheveux de ceux d'entre mes confrères qui font les vers mieux que moi, et qui ticnnent le haut bout du Parnasse. Otez-moi toute

tentation de faire jamais des satires on autres <mark>mauvais écrits de ce genre qui me mett</mark>roient dans le cas de marcher toujours le sabre à la main dans la république des lettres. Accordez-moi, s'il vous plaît, un sommeil tranquille, et empêchez-moi de rêver continuellement, comme je fais, aux neuf Pucelles, aux trois Grâces, à Vénus, Cupidon, Minerve , Saturne , Jupiter , Junon , Hébé , Ganimede, Diane, Pan, aux Driades, aux Amadriades, aux Faunes, aux Sylvains, aux Zéphirs, à l'Aurore, au siège de Troie, au Scamandre , aux Grecs et aux Romains..... toutes choses dont je suis toujours obligé de parler de temps en temps dans mes poésies. Détournez-moi ensin des saux dieux qui me

## 24 PRIÈRE D'UN POÈTE.

détournent souvent de vous. Je ne c'ois qu'a vous seul, ô mon Dieu! quand je ne rêve pas, et je compte sermement sur l'immortalité, non pas en ma qualité de poète, mais en ma qualité de chrétien.

# LA GASTRONOMIE,

POËME EN IV CHANTS.





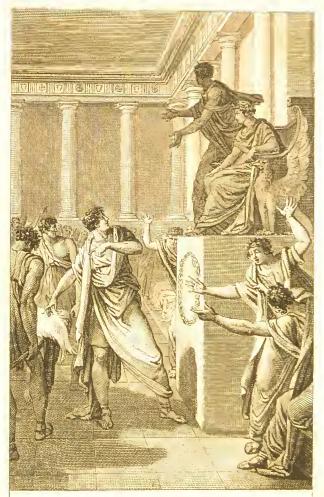

Le Sénat mit aux voix cette affaire importante ; Et le Turbot fut mix à la vauce piquante

# LA GASTRONOMIE, POËME.

### CHANT PREMIER.

### HISTOIRE DE LA CUISINE

DES ANCIENS.

JE ne suis point jaloux du poète lyrique Qui semble se nourrir de fleurs de rhétorique; Qui, plein de son sujet, sans en être moins creux, Parle souvent à jeun le langage des dieux.

3.,

Qu'un rival de Virgile, amoureux des campagnes,
Fasse à l'Homme des Champs applauir des montagues,
Et l'instruise dans l'art de jouer aux échecs: (
Pour moi de tels sujets sont arides et secs.
Je me suis emparé d'une heureuse matière:
Je chante l'Homme à Table, et dirai la manière
D'embellir un repas; je dirai le secret
D'augmenter les plaisirs d'un aimable banquet,
D'y fixer l'amitié, de s'y plaire sans cesse.....
Et d'y déraisonner dans une douce ivresse.

Vous qui, jusqu'à ce jour, étrangers à mes lois,
Avez suivi vos goûts saus méthode et sans choix;
Qui, dans votre appétit réglé par l'habitude,
Ne soupçonnez pas l'art dont j'ai fait mon étude,
Ma voix va vous dicter d'importantes leçons:
Venez à mon école, ô mes chers nourrissons!

Dois-je invoquer un dieu quand je puis me sussire, Quand je sens mon sujet qui m'échausse et m'inspire? Mais la divinité qui préside aux sestins,
Ici ne s'attend pas à d'injustes dédains.
Approche, dieu jousslu de la mythologie;
Comus, viens me montrer ta mine réjouie,
Souris à mon projet, et protège mes vers:
Qu'ils soient dignes de toi comme de l'univers (2
Je vais, dans mon ardeur poétique et divine,
Mettre au rang des beaux-arts celui de la cuisine.

Je ne parlerai point de ces malheureux temps
Où l'homme dédaignoit la culture des champs;
Et, n'ayant d'autre abri que la voûte azurée,
Trouvoit toujours partout sa table préparée.
On n'attend pas de moi d'inutiles propos
Sur ces siècles obscurs trop voisins du chaos:
Je n'y remonte point, ce n'est pas ma méthode;
C'est assez d'en venir au siècle d'Hésiode,
Digne contemporain du poète fameux
Qui chanta les Troyens, les grenouilles, les dicex

La euisine pour lors négligée, avilie,
De prestiges flatteurs n'étoit pas embellie;
L'homme se nourrissoit sans art et sans apprêts,
Et le seul appétit assaisonnoit les mets.

Homère nous transmet des détails domestiques, Mêlés avec génie à des faits héroïques. Ces robustes héros, ces guerriers valeureux, Dont nous savons par cœur les gestes merveilleux, Qui gouvernoient la Grèce au gré de leurs caprices , N'auroient point estimé nos coulis d'écrevisses. Qui ne sait aujourd'hui qu'ils descendoient sonvent Au soin de préparer un grossier aliment? La table de Patrocle et du fils de Pélée De plats multipliés n'étoit pas aceablée : Dans un jour d'appareil, une biche, un mouton, Suffisoient au dîner des vainqueurs d'Ilion. Ulysse fut, dit-on, régalé chez Emnée De deux eochons rôtis qui sentoient la sumée.

Pour donner un repas plus hounête et plus beau, Le fils de Télamon fit bouillir un taureau....

Le laitage, le miel et les finits de la terre
Furent long-temps des Grecs l'aliment ordinaire.
En Asie, on connut des repas moins grossiers;
Et les Orientaux, plus savaus cuisiniers,
Mêlangèrent leurs mets d'une façon nouvelle,
Des premiers fricandeaux donnèrent le modèle,
Employèrent le lard, exprimèrent des jus,
Inventèrent des mets jusqu'alors inconnus.

Les Perses cependant firent passer en Grèce
Leur luxe, leur cuisine et leur douce mollesse.
Mais à Lacédémone un homme vint à bout
D'arrêter les élans et les progrès du goût.
Un vieux législateur, du sang des Héraclides,
Osa donner un frein aux estomacs avides,
Régla les appétits, les soumit à la loi,
Et l'on ne put sans crime être à table chez

Il fallut, en public, apporter son potage,
Sa farine, son vin, ses figues, son fromage,
Son brouet..... Ce brouet alors très-renouuné,
Des citoyens de Sparte étoit fort estimé.
Ils se faisoient honneur de cette sauce étrange,
De vinaigre et de sel détestable mélange. (3)

On dit, à ce sujet, qu'un monarque gourmand,
De ce breuvage noir, qu'on lui dit excellent,
Voulut goûter un jour. Il lui fut bien facile
D'obteuir en ce genre un cuisinier habile.
Sa table en fut servie. O surprise! ò regrets!
A peine le breuvage eut touché son palais,
Qu'il rejeta bientôt la liqueur étrangère.

- « On m'a trahi, dit-il, transporté de colère.
- » Seigneur, lui répondit le cuisinier tremblant,
- » Il manque à ce ragont un assaisonuement.
- » Eh! d'où vient avez-vous négligé de l'y mettre?
- » Il y manque, Seigneur, si vous voulez permettre,

- » Les préparations que vous n'emploîrez pas ,
- » L'exercice et surtout les bains de l'Eurotas. » (4

Athènes, si long-temps de la gloire amoureuse, Fit fleurir tous les arts dans son enceinte heureuse. On n'y négligea point le talent séducteur De compliquer un mets pour le rendre meilleur. Des hommes précieux, doués d'un vrai génie, Surent à la cuisine appliquer la chimie; Et, hardis novateurs, trouvèrent les moyens D'aiguiser l'appétit de leurs concitoyens. Sur les productions de la terre et de l'onde, On les vit exercer leur science prosonde, Offrir dans un ragout mile objets peu connus, Étonnés de se voir mèlés et confondus. Plusieurs, à ce sujet, ont écrit des volumes; L'un y traite des chairs, un autre des légumes; L'autre des farineux, des herbes et des fruits.

Dirai-je les auteurs de ces rares écrits?

Dirai-je Mitœcus, Actidès, Philoxène, 6
Hégémon de Thasos, et Timbron de Mycène?
Archestrate surtont, poète cuisinier, 6
Qui sut dans son pays ceint d'un double laurier?....
Je chante, comme lui, la cuisine, la table. 6
Hélas! il s'est acquis une gloire durable....
Et moi, puis-je compter sur nos derniers neveux,
Resuge accoutumé des auteurs malheureux?

De maints objets divers on connut l'amalgame;
On unit le cumin, l'origan, le césame,
Le thym, le serpolet, mille autres végétaux;
On farcit les poulets, les dindes, les agneaux.
Léon accommoda de diverses manières
Et le poisson des mers, et celui des rivières.
Le congre, le glancus, le pagre, les harengs
Farcis, dénaturés, devinrent succulens...

Je ne m'étendrai point sur les sauces nombreuses, Les coulis variés et les farces heureuses





Qu'inventa le génie éclairé par le goût.

Théarion brilla dans les pâtes surtout; (8

Sous ses doigts délicats les farines pétries

Sortirent en beignets, en gauffres, en oublies.

Des Cappadociens il apprit le secret

De faire des gâteaux aussi blancs que le lait,

D'y mêler avec art le miel du mont Hymète,

Ce miel chéri des Grecs, que la terre regrette,

Que l'abeille aujourd'hui cherche en vain dans ces lieux

Abandonnés de Flore et méprisés des dieux. La grâce, l'industrie et la délicatesse Présidèrent alors aux festins de la Grèce.

On y nommoit un roi : ses fortunés sujets (9

<mark>Osoie</mark>nt bien rarement enfreindre ses décrets. <mark>Son r</mark>ègne étoit fort doux : il régloit le service ,

Gourmandoit quelquesois la licence et le vice,

Faisoit boire : il étoit sévère sur ce point.

Celui qui buvoit mal, on qui ne buvoit point

Renvoyé par son chef, alloit loin de la table Expier les resus d'un estomac coupable....

Qui peut parler des Grecs sans parler des Romains
Peuple-roi qui long-temps a réglé les destins
De cent peuples divers qu'il rendit tributaires?
Il abjura bientôt ses coutumes grossières,
Ne choisit plus ses chefs parmi les laboureurs,
Sur les lois de Numa ne régla plus ses mœurs.
Des hommes enrichis de dépouilles immenses
Durent à leur fortune égaler leurs dépenses.
Le règne des Tarquins, agité, malhenrenx,
N'en vit pas moins fleurir un art ingénieux.

Entre tous les consuls et les héros de Rome,
J'apperçois Lucullus.... Au nom de ce grand homme,
Saisi d'un saint respect, je fléchis les genoux;
J'admire sa fortune, et j'honore ses goûts.
Je ne vois point en lui le vainqueur de Tigrane,
Mais l'illustre gourmand du salon de Diane

En vain il a vaincu Mithridate, Amilear, Vu les rois de l'Asie enchaînés à son char. Qu'importe en Lucullus le général d'armée? Il doit à ses soupers toute sa renommée. (11 Cicéron et Pompée, admis à sa fayeur, Ont pu de ses repas attester la splendeur.

Il étoit seul un jour : un cuisinier propose,
Au moment du souper, d'en ôter quelque chose:
Tant de mets, répond-il, ne sont pas superflus;
Lucullus aujourd'hui soupe chez Lucullus.
Rassasié d'houneurs, use pour la victoire,
Il mit à ses festins son étude et sa gloire.
La terre lui fournit, de l'aurore au couchant,
De ses productions le tribut succulent.
A l'art de sa cuisine elles furent commises.... (12
Et l'Europe lui doit les premières cerises.

C'est alors que l'on vit des écuyers tranchans Et des maîtres-d'hôtel au service des grands. Alors les enisiniers, riches par leurs salaires,
Ne furent plus comptés au rang des mercenaires;
Considérés, chévis dans leur utile état,
Ils marchèrent de pair avec le magistrat.
Des ragoûts les plus fins Marc-Antoine idolâtre,
Au sortir d'un dîner donné pour Cléopâtre,
Ivre de bonne chère et grand dans ses amours,
Fit présent d'une ville avec ses aleutours
A l'artiste fameux qui traita cette reine,
Présent digne en effet de la grandeur romaine.

A plusieurs plats nouveaux, d'un goût très-recherché
Le nom d'Apicius fut long-temps attaché;
Il fit secte, et l'on sait qu'il s'émut des querelles
Sur les Apiciens et leurs sauces nouvelles. (13

On conuoît l'appétit des empereurs romains,

Leur luxe singulier, leurs énormes festins.

Dans un repas célèbre on dit qu'un de ces princes

Mangea le revenu de deux grandes provinces.

· Vitellius, malgré son pouvoir chancelant, De son règne bien court profita dignement. Rien ne peut égaler la merveilleuse chère Qu'en un jour d'appareil il offrit à son frère. On y vit, s'il faut croire à ces profusions, Plus de sept mille oiseaux et deux mille poissons : Tont y fut prodigné. L'excessive dépense Du fils d'Ænobarbus passe toute croyance. Je sais qu'il fut cruel, assassin, suborneur; Mais de son estomac je distingue son cœur. Il se mettoit à table au lever de l'aurore; L'aurore, en revenant, l'y retrouvoit encore. Claude, foible héritier du pouvoir des Nérons, Préséroit à la gloire un plat de champignons. (14 Tibère, retiré dans les îles Caprées, N'y changea pas ses mœurs, des Romains abhorrées. Caligula fit faire un repas sans égal Pour son Incitatus, très-illustre cheval. (63

Je ne puis onblier l'appétit méthodique De Géta, qui mangeoit par ordre alphabétique.

Domitien un jour se présente au sénat :

- « Pères conscrits , dit-il , une affaire d'état
- » M'appelle auprès de vous. Je ne viens point vous dire
- » Qu'il s'agit de veitler au salut de l'empire ;
- » Exciter votre zèle, et prendre vos avis
- » Sur les destins de Rome et des peuples conquis;
- » Agiler avec vous ou la paix ou la guerre :
- » Vains projets un lesquels vous n'avez qu'à vous taire.
- » Il s'agit d'un turbot; daignez délibérer
- » Sur la sauce qu'on doit lui faire préparer. »

Le senat mit aux voix cette affaire importante,

Et le tubot sut mis à la sauce piquante. (16

Je pourrois m'emparer, pour enrichir mes chants, De mille traits connus non moins intéressans; Je pourrois compulser d'innombrables chroniques: (?? Laissons, pour anjourd'hui, les cuisines antiques.... J'ai dù parler des Grecs, et citer les Remains;
Mais ce n'est point assez pour mes contemporains.
Il faut, il en est temps, que notre siècle dîne;
Les poètes ont trop dédaigné la cuisine.
Sans donte ils auroient ern, jusque-là s'abaissant,
Déshonorer lenr muse, avilir lenr talent;
Les routes d'ici bas sont à peines connues
A leur noble Apollon qui se perd dans les nues:
Orgueilleux écuyers, sur Pégase montés,
Ils habitent l'olympe ou les grandes cités.
Pour moi, paisible ami des demeures agrestes,
Je dois borner ma muse à des sujets modestes.

Delille, dans ses vers nobles, harmonieux,
A fait de la campagne un tableau précieux;
Il peint l'homme entouré de ruisseaux, de prairies,
Promenant dans les bois ses douces réveries;
Le loto, le trictrac l'attendent au retour.
J'admire ces plaisirs d'un champêtre séjour;

#### LA GASTRONOMIE.

42

Mais je ne vois jamais l'homme des champs à table. Réparons, s'il se peut, cet oubli condamnable. \*
Puissent tous mes lecteurs, approuvaut mon projet,
Pardonner à mes vers, en faveur du sujet!

FIN DU PREMIER CHANT.

\* La première édition de ce poëme a paru quelque temps après l'Homme des Champs de M. Delille.

# LA GASTRONOMIE; POËME.

# CHANT DEUXIÈME.

### LE PREMIER SERVICE.

Vous qui vous nourrissez, au printemps de vos jours, De tendres sentimens, de folâtres amours, Vous n'éviterez pas, aux pieds de vos maîtresses, Les noires trahisons de ces enchanteresses
Qui, sur le chevet même où dort la volupté, Rèvent la perfidie et l'infidélité.

# 44 LA GASTRONOMIE.

Vous vous consumerez en vaine jalousie; Vous prendrez à témoins, dans votre frénésie, Ces arbres confidens des sermens les plus doux : Ces arbres sur leurs pieds sècheront moins que vous. Ven z vous confier au plaisir que je chante; Il ne trompera point vos desirs, votre attente: Doux plaisir qu'un besoin sans cesse renaissant Rend toujours plus aimable et toujours plus piquant. Celui dont la vieillesse a ridé le visage, Revenu des erreurs qui charmoient son jenne age, Au spectacle des mets préparés sous ses yeux, Donne avec complaisance un sourire amoureux ; Il s'anime; à sa table abondamment servie Il semble retronver sa jennesse, sa vie. Ce coupable assassin que le supplice attend Demande encore une beure, et va mourir content, Si ses gardes, touchés de son humble prière, Ajontent quelque chose au pain de sa misère.

L'infortuné savoure, aux portes du trépas, Les dernières douceurs de son dernier repas: Inutile aliment, stérile nourriture, Qui ne remplira pas le vœu de la nature!

Je ne conseille point à mes contemporains
Les repas monstrueux des Grees et des Romains;
Et suis loin de leur faire aujourd'hui le reproche
De ne pas mettre encor des taureaux à la broche:
Morceau d'gne en effet d'un siècle trop glouton,
Ou digne des héros du curé de Meudon.
A quoi nous serviroit l'appareil formidable
De ces plats sous lesquels succomboit une table?

Je le sais, d'autres temps amènent d'autres mets; Ce sujet me conduit à de justes regrets. Hélas, nous n'avons plus l'estomac de nos pères. Tout l'affecte aujourd'hui : les progrès des lumières,

## 46 · LA GASTRONOMIE.

Et de la vérité, la hauteur des esprits,

Semblent avoir chaugé nos premiers appétits....

Bons humains du vieux temps, race d'hommes robuste.

Notre siècle vous fait des reproches injustes;

Il censure vos mœurs: notre siècle a grand tort.

Je dois en convenir, vous n'aviez pas encor

Atteint l'áge avancé de la mélancolie (18,

Mais vous digériez bien, et je vous porte envie.....

Peut-être m'égaré-je en de vagues récits:

J'aborde les conseils que ma muse a promis.

Voulez-vous réussir dans l'art que je professe?

Ayez un bon château dans l'Auvergne ou la Bresse,
Ou près des lieux charmans d'où Lyon voit passer
Deux fleuves amoureux tout prèts à s'embrasser.
Vous vous procurerez, sous ce ciel favorable,
Tout ce qui peut servir aux douceurs de la table.

En formant la maison dont vous avez besoin, Au choix d'un cuisinier mettez tout votre soin.

Voilà l'homme important, l'artiste bien utile Qui sera sréquenter et chérir votre asile, Et par qui vous verrez votre nom respecté. Voler de bouche en bouche, à l'envi répété! Avant qu'il soit à vous, sachez ce qu'il sait faire; Etudiez ses mœurs, ses goûts, son caractère; Faites cas de celui qui, fier de son talent, -S'estime votre égal, et d'un air important (19 Auprès de son fourneau que la flamme illumine, Donne avec dignité des lois dans sa cuisine; Qui dispose du sort d'un coq ou d'un dindon Avec l'air d'un sultan qui condamne au cordon. Sa contenance est grave, et sa mine faronche; Mais il aime la gloire, et l'éloge le touche. De son art qu'il estime, implorez le secours; Et, pour vous l'attacher, tenez-lui ce discours:

- « Écoule, mon ami; déjà la renommée,
- » Que je n'appelle point une vaine sumée,

- » M'a vanté ton mérite, et conté tes exploits:
- » Sois chef de ma cuisine, et donnes-y des lois.
- " Deviens, dès aujourd'hui, mon arbitre, mon guid<mark>e,</mark>
- » A mon plus doux besoin que tou savoir préside;
- » Ordonne en souverain; taille et tranche à ton gré;
- » Que par toi mon diner tous les jours préparé
- » Enchaîne à mon couvert, par d'aimables prestiges,
- » Mes volages amis charmés de tes prodiges.
- » En savourant les mets qui leur seront offerts,
- » Qu'ils vantent mon esprit et mes taleus divers;
- » Que j'entende admirer mes moindres reparties,
- » A peme de ma bouche à la hâte sorties.....
- » Que je puisse toujours, après avoir diné,
- » Bénir le cuisinier que le ciel m'a donné..... »

C'est ainsi qu'excitant sa serveur et son zèle,

Vous vous concilirez un serviteur fidèle, Qui, plein d'un noble orgueil, fera de plus en plus Triompher dans ses mains le sceptre de Comus.

Vous allez l'éprouver. Déjà dans votre asile Je vois les conviés arriver à la file; Je lis dans leurs regards le desir prononcé De jouir du festin qui leur est annoncé. Ils pressent par leurs youx la cuisine tardive : On s'y hâte pourtant; la flamme la plus vive Brille au sein du foyer et des fourneaux brûlans, Où cuisent à la fois trente mets différens. Une épaisse fumée y noircit l'atmosphère: On respire à la ronde une odeur salutaire. Antour du cuisinier on redouble d'ardeur; Des marmitons craintifs, haletans de chaleur, S'embarrassent l'un l'autre, et suffisent à peine Aux soins multipliés que le service entraîne. Mais leur chef, toujours calme, et sier d'être attendu, Ne s'inquiète point, car il a tout prévu.

Tel ou voit, au moment d'une sanglante affaire, Un prudent général mesurer la carrière. Son courage tranquille et sa noble fierté Commandent l'espérance et la sécurité. La foule l'environne et presse son armure; D'un trouble involontaire il entend le murmure : Peut-être un peu d'effroi s'est glissé dans son seiu, Mais son visage est calme, et son front est serein. Partout on l'interroge; et, pour toute réponse, Il renvoie au succès que d'avance il annonce, Il montre l'ennemi tout prêt à reculer; Il indique la place où le sang doit couler. Menacé par la foudre, il roule dans sa tête Un plan vaste et profond, garant de sa conquête; Mille ordres sont donnés et reçus à l'instaut; Chacun les exécute en avengle instrument; Il range autour de lui ses colounes pressées Qui n'ont pas le secret de ses graudes pensées; Il se porte à la hâte aux postes menacés; Les uns sont dégarnis, les autres renforcés.

L'airain gronde, le bronze a fait trembler la terre : Tout est couvert de feu, de sang et de poussière : Tout s'appaise ; et bientôt du plus affreux combat , La plus belle victoire est l'heureux résultat.

Mille instrumens divers dont s'entoure l'artiste, Lui donnent l'importance et l'orgueil d'un chimiste. L'airain étale aux yeux des vases étamés Qui brillent suspendus à des murs culumés. Ce n'est plus ce métal que le dieu des batailles Emploie à renverser nos forts et nos murailles; Qui vomit le trépas sur nos fiers bataillons, Qui désole Cérès et souille ses moissons; Qui jusqu'au sein de l'onde épouvante Neptune, Et foude des héros la sanglante fortune.... Ici l'airain n'a pas des essets si cruels : Il s'unit aux moyens de nourrir les mortels. Pour réchauffer les mets que Comus organise, Il brave tous les feux que le soufflet attise; 5...

D'heureuses mixtions sortent de ses creusels, Et tont dans cette forme atteste ses bienfaits.

Je vois près du foyer la prison rembrunie
D'un utile instrument né de l'horlogerie....
Des rouages nombreux, d'ingénieux ressorts
Murmurent sourdement de pénibles accords:
Mais je n'aime pas moins leur baroque harmonie
Que tout l'art de Philis à Martin réunie.
Sur un axe alongé le poulet, le canard,
Tournent emmaillotés d'un vêtement de lard;
Ils semblent s'animer et respirer encore,
Et cherchant et suyant le seu qui les colore....
Le gibier embroché grille et sume pour vous,
Au bruit d'un doux concert dont Orphée est jaloux.

Décorez cependant dans un goût convenable L'asile où vous goûtez les douceurs de la table. Que des groupes saillans de fruits et d'animaux
Offrent à vos regards d'intéressans tableaux.
Je préfère Snyders, grand peintre de cuisine,
A tous ceux qu'a formés l'école florentine.
C'est ainsi que Mercier, dans un sage discours
Contre l'art des Rubeus, déclamant de nos jours,
Aimoit mieux d'un gigot la fidèle peinture
Que l'imitation de la belle nature.

Ne vous permettez pas de dîner tous les jours A l'heure où le soleil a terminé son cours: (20 L'estomac en gémit. Par un abus coupable, Les soupers sont proscrits; on déserte la table, On ne vit qu'à dçmi. Laissez ce procédé A celui qui, réduit au tiers consolidé, Couché sur le grand livre en tristes caractères, Se soumet par prudence à des jeunes austères. Pour vous, que rien ne force à des privations, Que le fils de Cérès a comblé de ses dons,

Qu'à midi tous les jours une cloche argentine
Vous appelle an banquet que Comus vous destine....
Qu'entends-je! Tout Paris contre moi révolté,
Me renvoie an village où je fus allaité.....
Ah! j'y saurai braver un dédain qui m'honore:
J'y vole, et j'ai dîné quand Paris dort encore.

Qu'après le crépuscule un souper copieux Vous prépare an sommeil, et vous ferme les yeux.

D'un utile appétit munissez-vons d'avance;
Sans lui vous gémirez au sein de l'abondance.
Il est un moyen sûr d'acquérir ce trésor.....
L'exercice, messieurs, et l'exercice encor.
Allez tous les matins sur les pas de Diane,
Armé d'un long fusil on d'une sarbacane,
Épier le canard au bord de vos marais;
Allez lancer la biche au milieu des forêts;

Poursuivez le chevreuil s'élançant dans la plaine; Suivez vos chiens ardens que leur courage entraîne: Que si vous n'avez pas les talens du chasseur, Allez faire visite à l'humble laboureur; Voyez sur son pallier la famille agricole, Que votre abord enchante, et votre aspect console; Ensuite, parcourant vos terres, vos guérets, Du froment qui végète admirez les progrès; Maniez la charrue, et dirigez ses ailes; Essayez de tracer des sillons parallèles; Partagez sans rougir de champêtres travaux, Et ne dédaignez pas ou la bèche ou la faux; Facilitez le cours d'une onde bienfaitrice Dans vos prés desséchés par les feux du solstice; Moutez sur le coursier impétueux, ardent, Qu'a respecté le fer d'un scapel flétrissant : Dans les champs que le soc a marqué de sa trace, Domtez ses mouvemens, réprimez son audace....

Vous obtiendrez alors cet houreux appétit, Et reviendrez à table en recueillir le fruit.

Je n'entreprendrai point de faire l'étalage
Des innombrables mets dont on peut faire usage.
Ma muse réservée, et sage en son projet,
Ne traitera qu'en grand un fertile sujet.
Aux esprits relevés, trop jalouse de plaire,
Elle dédaigne ici de parler au vulgaire.
O vous, que mes leçons n'auront point satisfaits,
J'ose vous renvoyer au Cuisinier Français,
Au trésor de Comus, catéchisme ordinaire
De l'artiste grossier, du valet mercenaire,
Qui pense avoir atteint le secret de son art
Quand il sait apprêter une omelette au lard!

Je vois sur votre table arriver le potage; D'une chère excellente il est l'heureux présage. Qu'il soit gras, ouctueux, et sente le jambon; Que des sucs végétaux colorent son bouillon; Ou'il soit environné d'une escorte légère De hors-d'œnvres brillans, dont l'esset nécessaire Est d'ouvrir l'appétit et d'exciter les sens. Gardez-vous d'abuser de ces premiers momens, Et ne yous livrez pas aux trompenses amorces D'un avide besoin qui trahiroit vos forces; Préludez doucement aux plaisirs du repas; Tel qu'un sylphe léger, voltigez sur les plats; Imitez du frelon le volage caprice : Il va de chaque fleur caresser le calice. Discret et réservé, s'il dépouille leur sein, A peine laisse-t-il la trace du larcin. Il ne s'arrête point sur la rose nouvelle : Hélas! avec doulenr il se sépare d'elle; Mais il sait à propos modérer ses desirs, Et garde un sentiment pour de nouveaux plaisirs, Avec pompe déjà paroisseut les entrées.

Qu'elles soient proprement, largement préparées;

Qu'un suave parfum sortant de leurs coulis,

Laisse entr'elles long-temps le convive indécis.

J'aime à voir, au milieu de ce friand cortège, Un énorme aloyau que d'abord on assiège; La poularde au gros sel, la tourte au godiveau, Une tête farcie, un gigot cuit à l'eau.... J'ai chanté le gigot dans un temps plus prospère :(22 De mon amour pour lui je fis l'aveu sincère; J'ose le faire encor : la misère du temps Ne m'a poiut détourné de mes premiers penchans..... Je sais que Pythagore, et Plutarque, et mille autres, De mes goûts sur ce point ne sont pas les apôtres; Et que, s'intéressant au sort des animaux, Ils voudroient nous réduire aux simples végétaux. Laissons-les s'attendrir sur la brebis bélante Qui livre au contelas sa tête caressante;

Laissons-les d'un agneau déplorer le trépas:
Leur fausse humanité ne m'en impose pas. (23
Certes, à ce sujet, leur morale est fort douce:
Un sang vil répandu les touche, les courrouce;
Mais je les vois partout encenser les guerriers
Qui du sang des mortels composent leurs lauriers.

Que j'aime cependant l'admirable sileuce Que je vois observer quand le repas commence. Abstenez-vous surtout de ces discours bourgeois, Lieux-communs ennuyeux, répétés tant de fois:

- « Monsieur ne mauge point ; monsieur est-il malade?
- » Peut-être trouvez-vous ce ragoût un peu fade:
- » J'avois recommandé de le bien apprêter :
- » Celui-ci vaudra mieux; ah! daignez en goûter,
- » Ou vous m'offenserez. La saison est ingrate:
- » On ne sait que donner, messieurs; mais je me slatte
- » Que si j'ai quelque jour l'honneur de vous revoir,
- » J'aurai tous les moyens de vous mieux recevoir. »

Faites preuve d'usage et de délicatesse. (24

Jouissez lentement, et que rien ne vous presse; Gardez qu'en votre bouche uu morceau trop hâté Ne soit en son chemin par un autre heurté. (25

Vous devez accueillir cet adroit parasite

Qui chez vous quelquesois s'introduit et s'invite.

A peine savez-vous sa patrie et son nom:

Au rang de vos amis il se met sans saçon.

Il vous aime en effet, vous chérit, vous honore,

Et paie en complimens les morceaux qu'il dévore:

Son heureux appétit vous amuse et vous plaît. (26)

N'associez jamais aux plaisirs d'un banquet Ces êtres délicats et valétudinaires, Qui, du dieu d'Épidaure esclaves volontaires, Sont toujours à la diète, et toujours trop prudens, N'osent pas se livrer à des goûts innocens. Le hieu de leur santé les occupe sans cesse;
Ils calculent l'effet des mets qu'on leur adresse.
Ce gibier est trop lourd, et cet autre mal sain;
Telle chose convient ou nuit au corps humain.
Ils savent, sur ce point, s'appuyer de sophismes,
Et du docteur de Cos citer les aphorismes.
En se privant de tout ils pensent se guérir,
Et se donnent la mort par la peur de mourir.

Mortels infortunés que Comus mésestime, Allez bien loin de nous suivre votre régime, Et ne revenez plus, convives impuissaus, Jeûner près de l'autel où brûle notre enceus!

O vous! dont la santé robuste, florissante,
Des plus riches festins peut sortir triomphante,
Approchez, c'est à vous d'embellir nos banquets:
De mon art bienfaisant sachez tous les secrets.
Je ne vous tairai rieu. Si par fois on vous prie
A diner sans façon et sans cérémonie,

#### LA GASTRONOMIE.

62

Refusez promptement ce dangereux honneur:
Cette invitation cache un piège trompeur.
Souvenez-vous toujours, dans le cours de la vie,
Qu'un diner sans façon est une perfidie.

FIN DU SECOND CHANT.



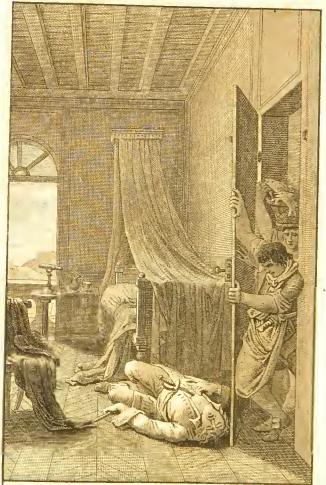

On le nomme, en le cherche ... On le trouve ... grande dieux! La parque pour toujours avoit formé ses veux.

# LA GASTRONOMIE, POËME.

### CHANT TROISIÈME.

#### LE SECOND SERVICE.

Où vivoient noblement ces bons religieux,
Qui depuis affranchis de leurs règles austères,
Se sont vus dépouillés par des lois trop sévères:
Il faut bien convenir qu'elles avoient ce droit.
Je vous aimois surtout, enfans de saint Benoît,
G.

De Cluny, de Saint-Maur heureux propriétaires : J'admirois vos palais, vos temples et vos terres; Vos superbes moissons, vos immenses forêts, Que ne dévastoient point des travaux indiscrets: Vos soins réparateurs, la sagesse, le zèle Qui rendoient à vos yœux la fortune fidèle. Je sais qu'on a prouvé que vous aviez grand tort. Que ne prouve-t-on point quand on est le plus fort! N'importe, recevez l'hommage de ma muse. Un intérêt bien cher doit être mon excuse. J'avois un bon parent dans votre ordre élevé, Un oncle que le ciel m'a trop vîte enlevé. Respectable prieur, commandant à ses frères, Il n'abusa jamais de ses droits temporaires. Il aimoit les mondains, se plaisoit avec eux: Le monde n'étoit point un enfer à ses yeux. J'ai sonvent visité son brillant réfectoire; Là , Comus triomphant , présidoit avec gloire ;

Là, tous les biens exquis qu'enfante l'univers,
Les hôtes des forèts, des fleuves et des mers,
Recueillis par des mains généreuses, actives,
S'unissoient à l'euvi pour charmer les convives.
Là, j'ai pu, jeune encore, et brillant de santé,
Jouir avec délice et sensualité....
Retraite du repos, des vertus solitaires,
Cloîtres majestueux, fortunés monastères,
Je vous ai vu tomber, le cœur gros de soupirs,

Mais je vous ai gardé d'éternels souvenirs!

S'il est un rôle noble et bien digne d'envie,
Un agréable emploi dans le cours de la vie,
C'est celui d'un mortel qui fait en sa maison
Les honneurs de sa table en digne Amphytrion;
On dévore les mets que sa grâce assaisonne:
Des regards caressaus fixés sur sa personne
Semblent lui demander de nouvelles faveurs;
Sa généreuse main captive tous les cœurs.

Mes amis, si jamais Plutus que j'importune, M'accorde le bienfait d'une grande fortune, Je la veux consacrer à nourrir l'amitié. Je prélends qu'avec moi, tous les jours de moitié, Vous ne me quittiez point; que ma table chérie Devienne l'heureux gage et le nœud qui nous lie. Du nectar de Vongeot vous serez abreuvés, Et des vins de mon cru constamment préservés. Tous les jours mes valets et mes coursiers agiles Feront contribuer les campagnes, les villes; Visiteront Genève et le lac du Bourget; Iront jusqu'aux deux mers rechercher le rouget. Les primeurs du printemps avec art rassemblées, Dans ma serre à grands frais braveront les gelées; Je pourrai tous les ans, dans le sein des hivers, En dépit des frimas, vous offrir des pois verts.

Le Cuisinier Français, qui n'est pas un bon livre, Nous offre quelquesois des maximes à suivre. J'emprunterai de lui ce refrein bien connu:
Servez chaud. Sur ce point l'anteur m'a prévenu:
Le ragoût le plus fin que l'art puisse produire,
S'il est froid et glacé, ne sauroit me séduire....

Faites que vos amis, pleinement satisfaits, En sortant de chez vous ne se plaignent jamais. De leurs goûts différens appercevez la trace : L'un présère la cuisse, un autre la carcasse. Offrez en général les ailes du poulet, Le ventre de la carpe, et le dos du brochet. Observez dans vos dons une exacte justice. Ne favorisez point par orgueil ou caprice, Tel homme plus puissant ou plus considéré Qui vondroit jouir seul d'un morceau préféré. Ah! si l'égalité doit régner dans le monde, C'est autour d'une table abondante et féconde; Les enfans de Comus, sujets aux mêmes lois, N'ont rien qui les distingne, et sont égaux en droits.

Sur les premiers objets d'une chère brillante Vous avez appaisé votre fain dévorante. La scène va changer. Des valets empressés Enlèvent les débris que vous avez laissés. D'un instant de repos faites un digne usage; Le moment est venu de parler davantage. Partant, faites briller vos convives charmés Par de petits discours adroitement semés Qui fassent ressortir les phrases les plus sottes. La cuisine fournit d'heureuses anecdotes. Ajontez quelques traits à cenx que j'ai tracés Sur les progrès de l'art dans les siècles passés. Citez des faits plaisans, recherchez dans l'histoire Des Grecs et des Romains d'éternelle mémoire. Dites que Dentatus, qui triompha denx fois, Dans un vase grossier faisoit cuire des pois (27 Lorsque les envoyés d'une foible puissance Vinrent de son crédit implorer l'assistance.

Citez, pour vous donner un air plus éradit, La loi qui des Romains condamnoit l'appétit; Cette loi famia, bizarre, impolitique; (28 Qui ne fit qu'enhardir la débauche publique. Racontez que dans Rome un barbot sut payé Plus de deux cents écus : argent bieu employé, Qui fit dire à Caton, dans son triste délire, Qu'il ne répondoit plus du salut de l'empire. (29 Ajontez que dans Naple un généreux tyran Paya cent écus d'or la sauce d'un faisan. (30 Puisez dans Martial, dans Pétrone et Plutarque; Ils présentent des faits bien dignes de remarque. (3 : Surtout, si vous voulez charmer vos auditeurs, Racontez les exploits de quelques gros mangeurs. 32 Confondez, sur ce point, la raison étonnée. Albinus engloutit dans une matinée De quoi rassasier vingt mortels allamés. Phagon fut en ce genre un des plus renommes;

Son estomac passa la mesure ordinaire:

Tel qu'un goussire essirayant que nous cache la terre,
Il faisoit disparoître en ses rares sestins,
Un porc, un sanglier, un mouton et cent pains.

C'est ainsi que mettant à profit la science,

Vos amis attendront avec impatience

Le service nouveau qui leur est destiné.

Il arrive : déjà le signal est douné.

Des rôtis imposans out la première place.

Sans doute ils sont le fruit de votre heureuse chasse.

Vous ponvez expliquer par quel art assassin

Vous avez débusqué ce timide lapin;

Comment cette perdrix, dans sa fuite impradente,

Est tombée à vos pieds éperdne et sanglante;

Comment a succombé ce lièvre malheureux,

Malgré les vains détours de son train siuneux.....

De nombreux entremets, rangés eu symétrie, Entourent le gibier, la poularde rôtie.





Proscrivez cependant ces fastueux plateaux,
Brillans colifichets enrichis de métaux,
De glaces, de pompons, dont l'aspect m'effarouche,
Qui captivent les yeux au dépens de la bouche,
Qui trompeut l'appétit: moins d'éclat, plus de mets:
On ne se nourrit point de bijoux, de hochets;
A ce vain appareil, qui d'abord vous enchaute,
Je ne reconnois point une table abondante.

Vous touchez au moment des plaisirs les plus viss.

A cet acte nouveau les gourmands attentiss

Avec l'œil de l'envie ont dévoré d'avance

La caille, l'ortolan, la carpe, la laitauce,

Et le cochon de lait, dont la cuirasse d'or

Semble le protéger et le défendre encor.

Proscrivez sans pitié ces poulets domestiques, Nourris en votre cour, et coustamment étiques, Toujours mal engraissés par des soins ignorans; Ne connoissez que ceux de la Bresse on du Mans. J'ai toujours redouté la volaille perfide
Qui brave les efforts d'une dent intrépide.
Souvent, par un ami dans ses champs entraîné,
J'ai reconnu le soir le coq infortuné
Qui m'avoit le matin, à l'aurore naissante,
Réveillé brusquement de sa voix glapissante;
Je l'avois admiré dans le sein de la cour;
Avec des yeux jaloux j'avois vu son amour.
Hélas! le malheureux abjurant la tendresse,
Exerçoit à souper sa fureur vengeresse.

Défendez que personne, au milieu d'un banquet, Ne veus vienne donner un avis indiscret. Écartez ce fàcheux qui vers vous s'achemine: Rien ne doit déranger l'honnête homme qui dine. (33 Eh! qu'importe le monde et ses tracas divers: Dans les bras de Comus oubliez l'univers.

Il est, pour l'oublier, une heureuse manière. Déjà des vins choisis ont rougi votre verre.





Votre vin bourguignon, dans sa cave couché, A compté six printemps, artistement bouché. Le pourpre de son teint accuse sa vieillesse; Elle vous rajeunit, et provoque l'ivresse.... Arrêlez, je prétends contenir votre essor: Des jus plus séducteurs vous attendent eucor. Le temps fuit, l'heure approche, et le dessert s'avance, Je ne prêcherai pas bien long-temps l'abstinence. Craignez en débutant de funestes abus; Bientôt mieux disposés, je vous livre à Bacchus. Admirez la nature habile, ingénieuse A varier ses dons d'une main généreuse, Qui, du nord au midi variant ses trésors, Nourrit des végétaux, organise des corps, Que l'homme fait servir au sontien de sa vie. De ces êtres nombreux connoissez la patrie. Sachez tout ce qui peut nous servir d'aliment. Soyez naturaliste en ce point seulement.

Fuyez la botanique et sa nomenclature.

N'allez pas dans vos champs épluchant la verdure,
Sur une herbe inutile exercer votre esprit,

Vous transir dans un pré pour faire l'érudit,
Feuilleter Adanson, Tournefort ou Linnée,
Et sur un aconit pâlir une journée.

Respectez le savoir des Plines, des Buffons;
Mais qu'importe pour vous l'histoire des cirons,
Celle des éléphans, des tigres, des panthères?
Vous vous intéressez aux mœurs, aux caractères
De ces bons animaux qui naissent sous nos yeux,
Et dont nous jouissons dans nos climats heureux.
Vous estimez beaucoup l'écorce salutaire
Que l'île de Ceylan fournit seule à la terre;
Vous aimez la muscade, et savez en quels lieux
On cultive, on recueille un fruit si précieux.
Vous savez qu'au pays d'Amboine et de Ternates,
Le girofle triomphe au rang des aromates;

Vous savez discerner quel est le champiguon
Qui cache sous sa voûte un germe de poison.
Du sol périgourdin la truffe vous est chère;
A l'immonde animal elle doit la lumière;
Elle aime à végéter, paisible et sans orgueil,
Aux pieds d'un chêne blanc, d'un charme ou d'un tilleul...

Lecteur, je vous entends.... Fidèle à ma méthode, Je vous dois à cette heure un heureux épisode.

Pardonnez, mon pinceau va changer de couleurs;

Peut-être à mon récit donnerez-vous des pleurs.

Faisons à la Pitié de légers sacrifices:

Les pleurs qu'elle fait naître ont toujours des délices.

Condé..... que ce grand nom ne vous alarme pas,
J'écris pour tous les temps et pour tous les climats;
Coudé, le grand Condé, que la France révère,
Recevoit de son roi la visite bien chère,
Dans ce lien fortuné, ce brillant Chantilli,
Long-temps de race en race à grands frais embelli.

Jamais plus de plaisirs et de magnificence N'avoient d'un souverain signalé la présence. Tout le soin des festins fut remis à Vatel, Du vainqueur de Rocroi fameux maître-d'hôtel. Il mit à ses travaux une ardeur infinie; Mais avec des talens il manqua de génie. Accable d'embarras, Vatel est averti Que deux tables en vain réclamoient leur rôti; Il prend, pour en trouver, une peine inutile. « Ah! dit-il, s'adressant à son ami Gourville, » De larmes, de sanglots, de douleur suffoqué, » Je suis perdu d'honneur, deux rôtis ont manqué; <mark>» Un seul jour détruira toute ma renommée ;</mark> » Mes lauriers sont flétris, et la cour alarmée » Ne peut plus désormais se reposer sur moi :

» J'ai trahi mon devoir, avili mon emploi.... »

Le prince, prévenu de sa douleur extrême,

Accourt le consoler, le rassurer lui-même.

- a Je suis content, Vatel, mon ami, calme-toi:
- " Rien n'étoit plus brillant que le souper du roi.
- " Va, tu n'as pas perdu ta gloire et mon estime:
- » Deux rôtis oubliés ne sont pas un grand crime.
- » Prince, votre bonté me trouble et me confond :
- Mais un autre chagrin l'accable et le dévore;

  Le matin, à midi, point de marée encore.

  Ses nombreux pourvoyeurs, dans leur marche entravés,

  A l'heure du dîner n'étoient point arrivés.

  Sa force l'abandonne, et son esprit s'effraie

  D'un festin sans turbot, sans barbue et sans raie.

  Il attend, s'inquiète, et, maudissant son sort,

  Appelle en furieux la marée ou la mort.

  La mort seule répond: l'infortuné s'y livre.

  Déjà percé trois fois il a cessé de vivre.

  Ses jours étoient sauvés, ô regrets! ô douleur!

  S'il cût pu supporter un instant son malheur.

#### 78 LA GASTRONOMIE.

A peine est-il parti pour l'infernale rive,
Qu'on sait de toutes parts que la marée arrive:
On le nomme, on le cherche... on le trouve;.. grands dieux!
La parque pour toujours avoit fermé ses yeux.
Ainsi finit Vatel, victime déplorable, (34
Dont parleront long-temps les fastes de la table.
O vous! qui par état présidez aux repas,
Donnez-lui des regrets, mais ne l'imitez pas!

FIN DU TROISIÈME CHANT.

# LA GASTRONOMIE,

## POËME.

# CHANT QUATRIÈME.

#### LE DESSERT.

Le mortel que Plutus a constamment suivi, Qui de la main d'Hébé s'est toujours vu servi, Que jamais le besoin et la faim importune Ne sont venu chercher au sein de la fortune; Celui-là, mes amis, inhabile à jouir, Peut-être ne sent pas tout le prix du plaisir; Il n'éprouve jamais, endormi dans le faste,

Ce sentiment exquis que fait naître un contraste....

Il faut, loin du palais où languit le bonheur,

Avoir bu quelquesois le vin du voyageur;

Avoir, en sugitif surpris par la misère,

Partagé le pain noir pétri dans la chaumière:

Alors, quand le destin vous présente au hasard

Un banquet embelli des prestiges de l'art,

Ce bien inattendu double vos jouissances;

Vous savourez l'oubli des plus vives sousfrances.

L'orage rend plus pur l'heureux jour qui le suit:

J'ai connu ce plaisir, que le malheur produit.

Naguères, dans ce temps de mémoire satale, Où le crime planoit sur ma terre natale, Essrayé, menacé par un monstre cruel, Forcé d'abandonner le banquet paternel, Je cherchai mon salut dans ces range militaires Formés par la terreur, et pourtant volontaires;

Je m'armai tristement d'un fusil inhumain Qui jamais, grace au ciel, n'a fait feu dans ma main. Je me chargeai d'un sac, humble dépositaire De tont ce qui devoit me rester sur la terre. Ainsi, nouveau Bias, je partis accablé Du poids de tout mon bien sur mon dos rassemblé. Adieu, joyeux dîners, soupers plus gais encore, Doux propos et bons mots que le vin fait éclore; Adieu, friands apprêts, gibier, pâtés dorés, Au foyer domestique avec soin préparés !... Je suivis à pas lents des routes parsemées D'innombrables soldats entraînés aux armées. Que de tristes festins nous attendoient le soir! Le pain du fournisseur étoit-il assez noir? Sou bouillon assez clair, et son vin assez rude? Partout, à notre aspect, la sombre inquiétude Veilloit autour de nons; nos hôtes consternés Fermoient leur basse-cour, espoir de leurs dinés.

A l'hospitalité eondamnés par un maire, L'eau, le seu, le couvert, une soible lumière, Un lit, où trois soldats devoient se réunir, Étoient les seuls sceours qu'ils daignoieut nous sournir.

Nous gagnions lentement la terre d'Italie.... Le ciel me fit trouver sur la route une amie .... On n'avoit point encor dévasté son manoir; Elle attendoit son tour, elle devoit l'avoir; Elle osoit aux brigands disputer son domaine, Et mettoit à profit sa fortune incertaine. Je l'embrasse, et bientôt je me sens soulagé Du sac et du fusil dont j'étois surchargé; Tous les soins délicats que l'amitié prodigue S'empressent de me faire oublier ma faligue. Le souper se prépare et s'annonce de loiu.... Passagère faveur dont j'avois graud besoin! L'abondance est unie à la délicatesse : La truffe a parfumé la poularde de Bresse;

Un vin blanc qu'a donné le sol de Saint-Perret,

Pour réchansser mon sein sort d'un caveau secret.

Je me seus ranimé de ses seux salutaires ;

Je bois à mon amie, aux mœurs hospitalières....

Je ne suis plus soldat, je règne, je suis roi,

Et déjà la terreur disparoît devaut moi.

Muse, sans vains détours, reviens à tes convives;

Leursteints sout plus vermeils, leurs couleurs sout plus vives.

A votre cuisinier, dont vous êtes content,

Vous devez, à cette henre, un hommage éclatant.

Qu'un éloge public soit le prix de son zèle ;

Vous le verrez demain, à la gloire fidèle,

Se signaler encor. « Mon ami, dites-lui :

- » Ton maître est satisfait, et doit l'être aujourd'hui.
- » Du meilleur des festins regarde ce qui reste;
- » Vois ces tristes débris et ce vide funeste,
- » Et ces membres épars dépouillés jusqu'aux os:
- » Tout dépose en faveur de tes heureux travaux.

» Poursuis, et je prétends, dans ma reconnoissance,

» Dérobant les lauriers d'un jambon de Mayence,

» D'une couronne un jour décorer ton bonnet.

» Puisse la récompense égaler le bienfait! »
C'est ainsi qu'un héros, célèbre à plus d'un titre,
A daigné dans Postdam adresser une épître à l'illustre Noël, digne du noble emploi
De commander en chef les cuisines d'un roi. (35

Le dessert est servi : quel brillant étalage!

Ou a senti de loin cet énorme fromage,

Qui doit tout son mérite aux outrages du temps.... (36)

Mais, s'il faut sur ce point s'adresser aux amans,

Les parfums de Paphos, dont l'amour fait usage,

Ne peuvent s'allier à ceux de Sassenage.

Gardez-vous de cueillir sur les lèvres d'Iris

Un baiser maladroit qui feroit fuir les ris.

Un service élégant, d'une ordonnauce exacté, Doit de votre repas marquer le dernier acte.



et je prétendr dans ma reconnoissance. Perobant les Laurwys d'un Jambon de Mayence, D'une couronne un jour décorer lon bonnet.



Au secours du dessert appelez tous les arts, Surtout celui qui brille au quartier des Lombards. La, vous pourrez trouver, au gré de vos caprices, Des sucres arrangés en galans édifices; Des châteaux de bonbons, des palais de biscuits, Le Louvre, Bagatelle et Versailles confits; Les amours de Sapho, d'Abeilard, de Tibule, Les nôces de Gamache et les travaux d'Hercule; Et mille objets divers, que savent imiter D'habiles confiseurs que je pourrois citer. Ne démolissez point ces merveilles sucrées, Pour le charme des yeux seulement préparées; Ou du moins accordez, pour jouir plus long-temps, Quelques jours d'existence à ces doux monumens: Assez d'autres objets, dignes de votre hommage, Avec moins d'appareil vous plairont davantage. Ali! plutôt attaquez et savourez ces fruits Qu'un art officieux en compote a réduits.

A la grâce, à l'éclat sacrifiez encore;
Aux trésors de Pomone ajoutez ceux de Flore;
Que la rose, l'œillet, le lis et le jasmin,
Fassent de vos desserts un aimable jardin;
Et que l'observateur de la belle nature
S'extasie en voyant des fleurs en confiture.

Vous avez satisfait à vos nombreux desirs;

Mais Bacchus vous attend pour combler vos plaisirs.

Approche, bienfaiteur et conquérant de l'Inde,
Tu m'inspireras mieux que les filles du Pinde;
Verse-moi ton nectar, dont les dieux sont jalonx,
Et mes vers vont couler plus faciles, plus doux.
De ces vases nombreux que l'aspect m'intéresse!
Quel luxe séducteur! quelle aimable richesse!
Vos convives déjà, dans un juste embarras,
Vous adressent leurs vœux, et vous tendent les bras.
Venez à leur secours; offrez-leur à la ronde
La liqueur qui vous vient des bords de la Gironde,

Le vin de Malvoisie et celui de Palma,
Le Champagne mousseux, le Christi-Lacryma,
Le Chypre, l'Albano, le Clairet, le Constance....
Choisissez-les toujours au lieu de leur naissance.
N'allez pas rechercher aux faubourgs de Paris
Du vin de Rivesalte ou de Cante-Perdrix;
Et ne vous fiez pas à l'art des empiriques
Qui souillent vos boissons de mélanges chimiques.

Donnez-vous, en buvant, les airs d'un connoisseur;
Dites que ce Bordeaux auroit plus de saveur
S'il avoit visité quelques plages lointaines,
Et que ce Malaga qui coule dans vos veines,
Usé par la vicillesse, a perdu sa vertu;
Qu'il seroit sans égal s'il avoit moins vécu.

Buvez, il en est temps, mais à dose légère, Et ne remplissez pas constamment votre verre. Mettez un intervalle égal et mesuré Entre tous vos plaisirs; arrivez par degré A l'état d'abandou, de joie et de délire, A l'oubli de tous maux, que le vin doit produire.

O vous! qui nous tenez de fort graves discours

Sur l'art et les moyens de filer d'henreux jours,

Qui donnez des conseils dictés par la sagesse,

On ne les suivra point..... je conseille l'ivresse.

Cette froide raison, dont vous êtes si vains,

Qu'a-t-elle fait encor pour changer vos destins?

Où sont les heureux fruits des devoirs qu'elle impose?

Eh! messieurs, perdez-la, vons perdrez peu de chose.

Avez-vous quelquesois rencontré, vers le soir,
Un brave campagnard regagnant son manoir,
Après avoir à table employé sa journée?
Sa tête est vacillante et sa jambe avinée.
Il trébuche par sois, mais tonjours sans danger;
Car un Dieu l'accompagne et le doit protéger.
Il s'avance incertain du chemin qu'il doit suivre,
Guidé par la liqueur qui l'échausse et l'enivre.

La joie est dans ses yeux; son cœur est délivré
Des ennuis dont la veille il étoit ulcéré.
Après mille détours il retrouve son chaume,
Il se croit devenu souverain d'un royaume;
Ou plutôt l'univers, réclamant son appui,
Dépend de son domaine et relève de lui.
Il lègue à ses enfans des trésors, des provinces;
Sa femme est une reine, et ses fils sont des princes;
Il triomphe au milieu de cet enchantement,
Demande encor à boire, et s'endort en chantant.

Triomphez comme lui. Gallien, Avicenne Nous conseillent l'ivresse une fois par semaine: Le remède est fort bon; il y faut recourir.

D'un dessert prolongé savourez le plaisir. Qu'à toute sa gaîté votre esprit s'abandonne; Sachez rire de tout saus offenser personne. N'allez pas discourir, par l'exemple emporté, Sur les grands intérêts de la société; Faire au moment de boire un cours de politique; Lier les droits du peuple à la métaphysique; Des rois de l'univers scruter les cabinets, Qui ne vous ont jamais confié leurs secrets.

Abstenez-vous surtout de remettre en mémoire Les crimes désastreux qui souillent notre histoire : Déplorable sujet d'un fatal entretien, Qui rappelle le mal sans ramener le bien. C'est assez que Clio noircisse ses chroniques Du récit douloureux des misères publiques. De l'éclat du pouvoir ne soyez pas tenté: L'ambition détruit l'appétit, la santé. Assez d'infortunés, dans le siècle où nous sommes, Ont recherché le soin de commander aux hommes: Leurs désastres récens nous peuvent témoigner Quels maux sont attachés à l'honneur de régner. Jamais d'un doux festin ils n'ont connu les charmes; Leur pain sut bien souvent humecté de leurs larmes,

Et par mille remords leur vin empoisonné.

Buvez donc en repos, bien ou mal gouverné. Que si contre nos vœux, par un nouvel outrage, Un tyran ramenoit la terreur, l'esclavage, Appelez à demain des malheurs d'aujourd'hui: Buvez, et vons serez moins esclave que lui.

De porter des *toasts* suivez l'usage autique; Mais vous ne direz pas, d'un ton déinagogique :

- « Puissent tous les mortels, mûrs pour la liberté,
- » Vivre dans les liens de la fraternité!
- » Puissent dans tous les lieux que le soleil éclaire,
- » Les principes bientôt répandre leur lumière!....»

On a vu trop souvent profaner les banquets

Par ce triste langage et ces vœux indiscrets.

Écoutez les toasts que j'ose vous prescrire:

En buyant à la ronde il est plus doux de dire:

- « Puissions-nous dans cent ans, aussi vieux que Nesfor,
- » A ce même couvert nous réunir encor!

- » Que le ciel garautisse et préserve d'orage
- » Les eeps de la Champagne et ceux de l'Hermitage;
- » Garde le clos Vougeot, celui de Chambertin,
- » Des ardeurs de l'été, des fraîcheurs du matin!....
- » Puissions-nous, affranchis des fureurs politiques,
- "N'être plus séparés de nos dieux domestiques!....."

  Que si vous conservez quelques desirs vengeurs

  Contre vos ennemis et vos persécuteurs,

  Ne faites pas eomme eux, vous seriez sans excuse.

  Souhaitez seulement que le ciel leur refuse

  Un heurenx appétit; qu'un funeste dégoût

  Les aecable sans cesse, et les suive partout;

  Qu'ils ne soient abreuvés que des vins de Surèue,

  Ou de ceux que produit leur aride domaiue;

  Que seuls, à leur couvert dégoûtant et hideux,

  Jamais un bon ami ne s'y mette avec cux;

  Ou que, toujours trompés dans leurs tristes orgies,

  Leur table soit livrée au souffle des harpies;

Qu'un ignorant artiste, émule de Mignot, (37 Nouvel empoisonneur, assaisonne leur pot.... Qu'ils n'aient jamais de vous que ces souhaits à craindre : Si le ciel vous exauce, ils seront trop à plaindre.

Vous pouvez cependant, libre de leurs fureurs, Parler de votre siècle et rire de ses mœurs.

- « Que vous semble, messieurs, du siècle des lumières?
- » Je peuse en vérité que nous n'y voyons guères.
- » Je présère le temps où l'on ne voyoit rien....
- » Convenez cependant que nous dansons fort bien,
- » Et que nos jeunes gens ne tonchent pas la terre:
- » Nous avons cultivé d'une étrange manière
- » La science publique et la danse à la fois;
- » Jamais on n'a tant fait d'entrechats et de lois.
- » Messienrs, avez-vous lu la nouvelle brochure?
- » Que de biens sont promis à la race future !
- » Une semme nous dit et nous prouve en esset
- » Qu'avant quelques mille ans l'homme sera parfait;

- » Qu'il devra cet état à la mélancolie.
- » On sait que la tristesse annonce le génie......
- » Nous avons déjà fait des progrès étonnans.
- » Que de tristes écrits, que de tristes romans!
- » Des plus noires horreurs nous sommes idolâtres,
- » Et la mélancolie a gagné nos théâtres.
- »--Mes amis, mon système est, lorsque j'ai dîné,
- » De trouver tout parfait et tout bien ordonné.
- » L'état où nous vivons n'a rien qui me chagrine :
- » Un décret ne vient point requérir ma farine ;
- » La France ne craint plus ce fléau destructeur,
- » Qui menaçoit son peuple aux jours de la terreur.
- » Ah! puissions-nous toujours éviter la famine!
- » Que m'importe le reste, il sussit que je dine..... »

  Le dieu que vous servez est l'ami des chansons :

Mèlez donc la musique à vos libations; Vous n'avez pas besoin d'ètre un grand coryphée; Bacchus ne prétend pas à la gloire d'Orphée, Chantez : nous savons bien que vous n'avez jamais
Essayé d'égaler les chantres des forèts.
Vous n'imiterez point les cadences parfaites
De nos jolis Garats aux voix de serinettes.
A table leur talent eut toujours peu d'attraits.

Vos plaisirs, chautés fanx, n'en seront pas moins vrais......
Ou'entends-ie? quels accens dans les airs retentissent?

Qu'entends-je? quels accens dans les airs retentissent?
Votre voîte s'ébranle, et vos vîtres frémissent.....
Je reconnois les chants inspirés par le vin.
On répète à grands cris votre aimable refrein.
On y parle toujours et d'aimer et de boire;
Mais Cupidon jalonx renonce à la victoire,
Et tandis que Bacchus vons verse ses bienfaits,
Vos tristes Lalagés penvent dormir en paix......
Que vois-je, mes amis, quel nnage vous trouble?....
Ou vous n'y voyez pas, on vous y voyez double....
Quels étranges discours! quel langage confus!
Vous parlez, mais déjà je ne vous comprends plus.

Moi-même en vous parlant d'ivresse et de délire, Je cherche et ne sais pas ce que je veux vous dire.

C'est assez, la raison m'ordonne de finir.... Pour la reperdre encor il faut y revenir. Trop heureux qui pourroit déraisonner sans cesse! Nous sommes condamnés souvent à la sagesse. Le casé vous présente une heureuse liqueur, Qui d'un vin trop fumeux chassera la vapeur: Vous obtiendrez par elle, en désertant la table, Un esprit plus ouvert, un sang-froid plus aimable; Bientôt, mieux disposé par ses puissans effets, Vous pourrez vous asseoir à de nouveaux banquets; Elle est du dieu des vers honorée et chérie. Ou dit que du poète elle sert le génie; Que plus d'un froid rimenr, quelquesois réchaussé, A dû de meilleurs vers au parfum du café: Il peut du philosophe égayer les systèmes, Rendre aimables, badins, les géomètres mêmes:

Par lui l'homme d'état, dispos après diner,
Forme l'heureux projet de nous mieux gouverner:
Il déride le front de ce savant austère,
Amoureux de la langue et du pays d'Homère,
Qui fondant sur le grec sa gloire et ses succès,
Se dédoinmage ainsi d'être un sot en français:
Il peut, de l'astronome éclaircissant la vue,
L'aider à retrouver son étoile perdue:
Au nouvelliste enfin il révèle par sois
Les intrigues des cours et les secrets des rois,
L'aide à rèver la paix, l'armistice, la guerre,
Et lui sait pour six sous bouleverser la terre....

Viens, aimable Lysbé! que tes heureuses mains
Nous versent à longs traits ce nectar des humains
Dans ces vases brillans où l'argile s'étonne
Des formes, des couleurs, de l'éclat qu'on lui doune....
Que vois-je? leur albàtre a défié tou seiu!
L'er le plus pur ajoute aux grâces du dessin;

A mes regards surpris la conpe enchanteresse
Offire les traits du dieu qu'adore ta jeunesse....
En vain de la raison j'invoque le retour,
Le breuvage se change en un philtre d'amour....

Adieu, Comus, adieu, noble si's de Sémèle;
Pardonnez si ma muse a mal servi mon zèle.
Éloigné du Parnasse, inconnu des neus sœurs,
J'ai chanté soiblement vos divines saveurs.
Que ne puis-je fermer la bouche à mes critiques!
Ils n'approuveront pas mes conseils didactiques....
Messieurs, je vous entends, je sais vous deviner:
Un poème jamais ne valut un diner.

FIN DU QUATRIÈME CHANT.

# NOTES

DE LA GASTRONOMIE.



# NOTES

DU

# CHANT PREMIER.

1) PAGE 28, VERS 1.

Qu'un rival de Virgile, amoureux des campagnes, Fasse à l'homme des champs applanir des montagnes, Et l'instruise dans l'art de joner aux échecs; Pour moi de tels sujets sont arides et secs.

JE ne pense pas que quelques plaisanteries, quelques allusions répandues dans ce poëme, puissent faire croire que j'aic eu le dessein d'attaquer l'auteur de l'Homme des Champs; il ne me conviendroit pas de chercher à jeter du ridicule sur cette production d'un homme célèbre, dont je suis le sincère admirateur. Je n'ai eu d'autre dessein que celui d'égayer un peu mes amis. Si

le public sourit un instant comme eux à la Gastronomie, j'aurai obtenu tout le succès que j'ai pu desirer.

# 2) PAGE 29, VERS 6.

Qu'ils soient dignes de toi comme de l'univers,

On sent bien que ce dernier hémistiche est trop bean pour qu'il puisse m'appartenir; aussi l'ai-je dérobé tout entier à Auguste, qui dit positivement dans la tragédie de Cinna: je suis maître de moi comme de l'univers. J'ai commis une grande faute: un hémistiche devroit être une propriété aussi sacrée qu'une maison patrimoniale; mais la littérature en est aujourd'hui à ce point, qu'on y est réduit à s'arracher les morceaux.

# 3) PAGE 32, VERS 5.

Ils se faisoient honneur de cette sauce étrange, De vinaigre et de sel détestable mélange.

Le savant Meursius, par des conjectures tirées de l'Athénée, croit que ce brouet étoit composé de chair

de porc, de vinaigre et de sel. Je m'en suis rapporté à Meursius.

#### 4) PAGE 32, VERS 16.

Il manque à ce ragoût un assaisonnement.

— Eh! d'où vient avez-vous négligé de l'y mettre?

— Il y manque, seigneur, si vous voulez permettre,
Les préparations que vous n'emploîrez pas,
L'exercice et surtout les bains de l'Eurotas.

Ce trait est rapporté par Cicéron dans les Questions tusculanes.

### 5) PAGE 33, VERS 18.

Dirai-je les auteurs de ces rares écrits? Dirai-je Mitœeus, Actidés, Philoxène,

Lisez le Voyage du jeune Anacharsis, à l'article des repas des Athéniens.

## 6) PAGE 34, VERS 3.

Archestrate surtont, poète cuisinier, Qui fut dans son pays coint d'un double laurier...

Voici ce qui est dit d'Archestrate, d'après *Athénée*, liv. 5:

« Il est l'auteur d'un poëme intitulé la Gastronomie,

Cet auteur sut l'ami d'un des sils de Périclès. Il avoit parcouru les terres et les mers pour connoître par luimême ce qu'elles produisoient de meilleur. Il s'instruisoit
dans ses voyages, non des mœurs des peuples, dont il
est inutile de s'instruire, puisqu'il est impossible de les
changer; mais il entroit dans les laboratoires où se préparent les délices de la table, et il n'eut de commerce
qu'avec les houmes utiles à ses plaisirs. Son poème est
un trésor de lumière, et ne contient pas un vers qui ne
soit un précepte. C'est dans cette école que plusieurs
cuisiniers ont puisé les principes d'un art qui les a rendus immortels. »

# 7) PAGE 34, VERS 5.

Je chante, comme lui, la cuisine, la table,

C'est un grand malheur que la Gastronomie d'Archestrate ne soit pas venue jusqu'à nous. Je ne sais si la mienne pourra réparer cette perte.

### 8) PAGE 35, VERS 2.

Théarion brilla dans les pâtes surtout: Sous ses doigts délicats les farines pêtries Sortirent en beignets, en gansfres, en oublies.

Lisez, à ce sujet, je vous prie, Plat. in Gor. t. 1 p. 115.

# 9) PAGE 35, VERS 11.

La grâce, l'industrie et la délicatesse Présidèrent alors aux festins de la Grèce. On y nommoit un roi : ses fortunés sujets Osoient bieu rarement enfreiudre ses décrets.

Anciennement, dit Plutarque, on créoit un chef, un législateur, un roi de la table. Ce roi donnoit, en effet, des lois, et prescrivoit, sous certaines peines, ce que chacun devoit faire, soit de boire, de manger, de chanter, de haranguer ou de réjouir la compagnie par quelque talent. Cicéron dit que Verrès, qui avoit foulé aux pieds toutes les lois du peuple romain, obéissoit ponctuellement aux lois de la table. Iste enim pretor severus ac diligens, qui populi romani legibus nunquam

paruisset, iis diligenter legibus parebat quæ in poculis ponebantur.

# 10) PAGE 36, VERS 17.

Je ne vois point en lui le vainqueur de Tigrane, Mais l'illustre gourmand du salon de Diane.

On sait que Lucullus avoit plusieurs salons, à chacun desquels il donna 'e nom d'une divinité, et ce nom étoit pour son maître-d'hôtel le signal de la dépense qu'il vou-loit faire. Cicéron et Pompée l'ayant surpris un jour, il dit sculement qu'il souperoit dans le salon d'Appellon, et on leur servit un repas qui coûta vingt-einq mille livres. On faisoit aussi très-grande chère dans le salon de Diane.

# 11) PAGE 37, VERS 3.

Qu'importe en Lucullus le général d'armée? Il doit a ses soupers toute sa renommée,

#### Corneille a dit:

Je ne dois qu'à moi seul toute ma renommée.

# 12) PAGE 37, VERS 15.

A l'art de la cuisine elles furent soumises, Et l'Europe lui doit les premières cerises...

Ce fut effectivement Lucullus qui apporta du royaume de Pont les premiers cerisiers qu'on ait vus en Europe.

# 13) PAGE 38, VERS 11.

A plusieurs plats nonveaux d'un goût très-recherché Le nom d'Apicius fut long-temps attaché; Il fit secle : et l'on sait qu'il s'émut des querelles Sur les Apiciens et leurs sauces nouvelles.

Voici ce que l'histoire rapporte d'Apicins:

« Apicius, qui vivoit du temps de Trajan, avoit trouvé le secret de conserver les huîtres fraîches. Il en envoya d'Italie à ce prince, pendant qu'il étoit au pays des Parthes, et elles étoient encore très-saines quand elles arrivèrent. Aussi le nom d'Apicius, leng-temps affecté à plusieurs ragoûts, fit une espèce de secte parmi les gourmands de Rome. Il dépensa, à composer des sauces,

un million cinq cent mille livres; et trouvant, par la révision de ses comptes, qu'il ne lui restoit plus que soixante mille écus, il s'empoisonna, dans la crainte de mourir de faim. »

# 14) PAGE 39, VERS 13.

Claude, foible béritier du pouvoir des Nérons, Préféroit à la gloire un plat de champignons.

L'empereur Claude avoit une très-grande prédilection pour les champignons; il en fut empoisonné par Agrippine, sa nièce et sa quatrième femme; mais, comme ce poison le rendit simplement malade, elle envoya chercher Xénophon son médecin, qui, feignant de lui donner un de ces vomitifs dont il se servoit ordinairement après ses débauches, lui fit passer une plume empoisonnée dans la gorge.

.....Néron avoit coutume d'appeler les champignons le ragout des dieux; parce que Claude, son prédécesseur, en ayant été empoisonné, fut mis après sa mort au rang des dieux.

# 15) PAGE 39, VERS 17.

Caligula fit faire un repas sans égal Pour son Incitatus, très-illustre cheval.

Le cheval de Caligula, nommé Incitatus, fut traité comme les grands hommes l'étoient du temps de la république. Caligula le nomma pontife, et vouloit le faire consul. Il lui fit faire une écurie de marbre, une auge d'ivoire, une couverture de pourpre, et un collier de perles. Ce cheval, digne convive de Caligula, mangeoit à sa table. L'empereur lui-même lui servoit de l'orge doré, et lui présentoit du vin dans une coupe d'or, où il avoit bu le premier.

## 16) PAGE 40, VERS 13.

Le sonat mit aux voix cette s'ssaire importante, Et le turbot sut mis à la sauce piquante.

La sauce piquante est ici une fiction poétique. Voici comment cela s'est passé:

« Domitien convoqua un jour le sénat pour savoir en quel vase on cuiroit un turbot monstrueux dont on lui avoit fait présent. Les sénateurs examinèrent gravement

cette affaire. Comme il ne se trouva point de vase assez grand, on proposa de couper le poisson par morceaux: eet avis fut rejeté. Après bien des délibérations, on décida qu'il falloit construire un vase exprès; et il fut réglé que quand l'empereur iroit à la guerre, il auroit toujours à sa suite un grand nombre de potiers de terre. Ce qu'il y a de plus plaisant, c'est qu'un sénateur aveugle parut extasié à la vue du turbot, et ne cessa d'en faire l'éloge, en fixant les yeux du côté où le poisson n'étoit pas. »

## 17) PAGE 40, VERS 17.

Je pourrois compulser d'innombrables chroniques;

Le lecteur sera bien aise de trouver ici quelques détails qui auroient passéles bornes d'un poëme, et qui complèteront ce qui nous reste à dire de la enisine des anciens.

repas le revenu de plusieurs provinces. Vitellius en faisoit quatre par jour; et, dans tous ceux qu'il prenoit chez ses amis, on ne dépensoit jamais moins de dix mille écus. Celui que lui donna son frère est célèbre. On y servit

deux mille poissons d'élite, sept mille oiseaux engraissés, et tont ce que l'Océan et la Méditerrance peuvent fournir de plus délicat. Néron tenoit table depuis midijusqu'à la nuit, avec des prodigalités monstrueuses. Géta se faisoit servir toutes sortes de mets par ordre alphabétique. Héliogabale traita douze de ses amis d'une manière ineroyable. Il leur fit donner à chacun des animaux en vie de l'espèce de cenx qui avoient été servis; il voulnt qu'ils emportassent tous les vases de cristal, d'or et de pierreries dans lesquels ils avoient bu; et il est à remarquer qu'il en faisoit donner de nouveaux chaque fois qu'ils demandoient à boire. Il leur mit sur la tête une couronne entretissue de seuillages d'or, et leur donna à chaenn un char superbe et bien attelé, pour s'en retourner chez eux. Jamais il ne mangeoit de poisson quand il étoit près de la mer; et quand il en étoit éloigné, il s'en faisoit servir en eau marine.....

» Dans les derniers temps de la république, dit Pacatus, on n'étoit pas content, si, au milieu de l'hiver, les roses ne nageoient pas dans le vin de Falerme; et si, dans l'été, on ne l'avoit fait rafraîchir dans des vases d'or. Il falloit, au travers des périls de la mer, aller chercher des oiseaux du Phase..... Après la conquête de l'Asie, on introduisit les chanteuses et les baladines....

( Rév. de Vertot.)

« Rien n'est comparable, pour la profusion, au banquet d'Assuérus, qui traita, pendant six mois, tons les princes et gouvernans de son état, et tint, pendant sept jours entiers, des tables couvertes pour tout le peuple de la grande ville de Suze....

» Ces excès ont été vus dans des temps plus voisins de nous. Au rapport de Pie III, Sindrigile, due de Lithuanie, ne faisoit jamais de repas où on ne servit trente sortes de viandes; et il restoit six heures à table. Le cardinal S. Sixte traita la fille de Ferdinand, roi de Naples, avec des dépenses incroyables. On donna à laver avec de précieuses odeurs, à tous les changemens de service; et, an moyen de la diversité et de la disposition des mets, on vit représenter sur les tables les travaux d'Hercule et une partie des métamorphoses.....

# NOTES

DU

# CHANT DEUXIÈME.

18) PAGE 46, VERS 6.

Je dois en convenir, vous n'aviez pas encor Atteint l'âge avancé de la mélancolie;

Voyez un livre nouveau, intitulé: De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, par madame de Staël-Holstein. On y voit que les anciens n'avoient point encore atteint l'age de la mélancolie, laquelle est une source de perfectibilité.

#### 11

# 19) PAGE 47, VERS 7.

Faites cas de celui qui, fier de son talent, S'estime votre égal, et, d'un air important, Auprès de son fourneau que la slamme illumine, Donne avec dignité des lois daus sa cuisine;

« J'ai vu, dit Montaigne, parmi nous un de ces artistes qui avoit servi le cardinal Caraffe. Il me fit un discours de cette science de gueule avec une gravité et une contenance magistrale, comme s'il cût parlé de quelque grand point de théologie. Il me déchiffra les différences d'appétit, celui qu'on a à jeun, et celui qu'on a après le second et tiers service; les moyens tantôt de lui plaire, tantôt de l'éveiller et piquer; la police des sauces, premièrement en général, et puis particularisant les qualités des ingrédiens et leurs effets; les différences des salades selon leur saison, celle qui doit être réchanfiée, celle qui veut être servie froide, la façon de les orner et embellir pour les rendre plaisantes à la vue. Après cela

il entra en matière sur l'ordre du service, plein de belles et importantes considérations:

Nec minimo sanè discrimine refert, Quo gestu lepores et quo gallina secetur.

Et tout cela ensié de riches et magnifiques paroles, et de celles-là même qu'on emploie à traiter du gouvernement d'un empire. Il m'est souvenu de mon homme.

20) PAGE 53, VERS 9.

Ne vous permettez pas de diner tous les jours A l'heure où le soleil a terminé son cours;

Un plaisant a dit que les Parisiens, à force de retarder l'heure de leur diner, finiroient par ne diner que le lendemain.

21) PAGE 56, VERS 9.

O vous, que mes leçons n'auront point satisfaits, J'ose vous renvoyer au Cuisinier françaie, Au trésor de Conus, catéchisme ordinaire De l'artiste grossier, du valet mercenaire, Qui pense avoir atteint le secret de son art, Quand il sait apprêter une omelette au lard,

Ce n'est pas une chose si aisée que de bien faire une

omelette. Voici ce qui est arrivé, à ce sujet, au grand Condé:

« Dans une des courses militaires de ce prince, dit Gourville dans ses mémoires, toutes ses provisions consistoient en quelques paniers de pain, auquel j'avois fait ajouter du vin, des œuss durs, des noix et du fromage. Avec ces provisions, nous marchâmes bien avant dans la muit, et entrâmes dans un village où il y avoit un cabaret. On y demeura trois ou quatre heures; et n'y ayant trouvé que des œuss, le grand Condé se piqua de bien faire une omelette. L'hôtesse lui ayant dit qu'il falloit la tourner pour la mieux faire cuire, et lui ayant euseigné à-peu-près comme il falloit faire, l'ayant voulu exécuter il la jeta bravement du premier coup dans le seu. Je priai l'hôtesse d'en faire une autre, et de ne la pas consier à cet habile cuisinier.....»

### 22) PAGE 58, VERS 9.

J'ai chanté le gigot dans un temps plus prospère : De mou amour pour lui je fis l'aveu sincère.

Il est nécessaire, pour l'intelligence de ces vers, de

rapporter ma profession de foi en cuisine, imprinée, il y a quelques années, dans le Mercure de France. J'avois à cette époque, je l'avoue, des idées bien mesquines sur la cuisine. On a vu combien j'ai changé.

#### MA PROFESSION DE FOI EN CUISINE,

# Épitre à ma cousine.

Enfin, mon aimable consine, J'ai rencontre cette Isabeau, Cette virtuose en cuisine. Son talent sons doute est fort bean . Pour dédommager de sa mine, Que je n'ai pas vue anssi fine Que dans votre indulgent tableau. On m'assure que l'Isabelle Entend fort bien le fricandeau, Et le civet, et la rouelle; Ou'elle sait faire a l'aloyau Une sauce tonte nouvelle, On dit surtant que son talent Éclate principalement Dans les poulets en fricassée. Ce point arrête ma peusée.

Hélas! facile à prévenir, Sans en demander davantage, A mon sort je viens de l'unir Pour trente-six éeus de gage. Ainsi, je vais couler mon temps A l'abri de ma enisinière. La blanquette et la buy andière Me distrairont quelques instans. Je sais qu'un préjugé barbare A tonjours flétri ces deux plats; Mon choix aux hommes délicats Paroîtra bourgeois et bizarre; Mais moi qui n'en rougirai pas, Dans mon très-modeste menage, Libre, paisible et bien soigné, Je vais vivre et manger en sage, De trois plats, et pas davantage, Mais où rien ne soit épargné. Fi de cette chère importune, Qui semble nourrir par les yeux! Faisons comme nos bons aïeux, Qui, du pot et de sa fortune, Vivoient bien, et s'en portoient mieux. Chassons à jamais de nos tables, Ces plats savamment détestables, Enfans du luxe et de l'orgueil, Qui, fort agréables à l'eil, A l'estomae insupportables, Nous acheminent au eercueil Par des coliques honorables.

J'aime mieux un tendre gigot, Qui, sans pompe et sans étalage Se moutre avee un entourage De laitue ou de baricot, Gigot, recevez mon bommage; Souvent j'ai dédaigné pour vous, Chez la baronne ou la marquise, La ponlarde la plus exquise, Et même la perdrix aux choux. J'ai vu dévorer sans envie Et le pâté de Périgueux, Et des eoulis ingénieux, Et la tête la mienx farcie. Heurenx, et mille fois beureux, Quand un euisinier trop barbare, Par un artifice bizarre, Ne vons cachoit pas a mes yeux. Je le déclare sans mystère, Je ne sais rieu dire à demi; Oui, jusqu'an bout de ma carrière, Gigot, vous serez mon ami. Mais soyons justes : Dien me garde De vouloir jamais outrager Des choses bonnes à manger! Je rends justice à la poularde, Et je respecte un bon canard. Un levreau hien piqué de la: d Est une chose aussi fort bonne . Caril ne faut fâcher personne. Et jamais le fiel n'assaisonne

Mes écrits simples et sans fard. En tont j'estime la nature. Je blâme sans rémissions Ces dangereuses mixtions, Ces sauces à prétentions Et ces viandes qu'on défigure Par de folles inventions. Je prévois bien que mes maximes Seront de véritables crimes Aux yenx des savans marmitons. Ils vont crier au sacrilège ... Le Cuisinier français, 6 ciel! N'est-il pas un livre immortel? Le roi seant en son conseil, A pourtant mis son privilège A ce livre si criminel ... - Je le sais ; mais j'ai le courage, Dat tout Paris crier haro, De n'en pas moins blâmer l'ouvrage: Vitam impendere vero.

Je vons ai fait, belle cousine;
Dans cet écrit audacieux
L'aveu peut-être dangereux
De mes sentimens en cuisine;
Je me suis mis à découvert
Aux regards seuls de mon amic;
Mais vous pouvez à l'univers
Dire le secret de ma vie.

Je saurai braver les caquets
De ces empoisonneurs à gage,
Dont j'ai dévoilé les forfaits.
Non, je ne changerai jamais
De goût, non plus que de langage.
Je n'ajonterai plus qu'un mot:
Jusques à mon heure dernière,
J'estimerai la buy andière,
Et je défendrai le gigot.

Et vous aussi, belle parente, Sur une amitié bieu constante Comptez au moins jusqu'au trépas. A vos pieds je fais la promesse De ne prodiguer ma teudresse Qu'à vous seule... entre mes repas.

## 23) PAGE 58, VERS 17.

Laissons-les s'attendrir sur la brebis bélante Qui livre au contelas sa tête caressante; Laissons-les d'un agueau déplorer le trépas: Leur fausse humanité ne m'en impose pas.

Voici un fragment d'un passage de Plutarque à ce sujet, tel qu'on le trouve traduit dans l'Émile de J. J. Roussean:

« Tu me demandes, disoit Plutarque, pourquoi Pythagore s'abstenoit de manger de la chair de bêtes; mais moi je te demande, au contraire, quel courage d'homme eut le premier qui approcha de sa bouche une chair meurtrie; qui brisa de sa dent les os d'une bête expirante; qui fit servir devant lui des corps morts, des cadavres, et engloutit dans son estomae des membres qui, le moment d'auparavant, béloient, mugissoient, marchoient et voyoient? Comment sa main put-elle enfoncer un fer dans le eorps d'un être sensible? Comment ses yeux purent-ils supporter un meurtre? Comment putil voir saigner, écorcher, démembrer un pauvre auimal sans défense? Comment put-il supporter l'aspect des chairs pantelantes? Comment leur odeur ne lui sit-elle pas soulever le cœur? Comment ne fut-il pas dégoûté, repoussé, saisi d'horreur, quand il vint à manier l'ordure de ses blessures, nettoyer le sang noir et figé qui les convroit ?....

> Les peaux rampoient sur la terre écorchées, Les chairs au feu mugissoient embrochees;

L'homme ne put les manger sans frémir, Et dans son sein les entendit gémir.

« Voilà ec qu'il a dù imaginer la première fois qu'il surmonta la nature, pour faire eet horrible repas; la première fois qu'il eut faim d'une bête en vie, qu'il vonlut se nourrir d'un animal qui paissoit encore, et qu'il vit comment il falloit égorger, dépecer, euire la brebis qui lui léchoit les mains. »

# 24) PAGE 60, VERS 1.

Faites preuve d'usage et de délicatesse.

M. Delille, en avril 1786, étant à dîner chez Marmontel, son confrère, raconta ce qu'on va lire au sujet
des usages qui s'observoient à table dans la bonne compagnie. On parloit de la multitude des petites choses
qu'un honnête homme est obligé de savoir dans le monde
pour ne pas courir le risque d'y être basoué. « Elles sont
innombrables, dit M. Delille; et, ce qu'il y a de sâcheux

c'est que tout l'esprit du monde ne suffiroit pas pour faire deviner ces importantes vétilles. Dernièrement, ajonta-t-il, l'abbé Cosson, professeur de belles-lettres au collège Mazarin, me parla d'un diner où il s'étoit trouvé, quelques jours auparavant, avec des gens de la cour, des cordons bleus, des maréchaux de France, chez l'abbé de Radouvilliers à Versailles. Je parie, lui dis-je, que vous y avez fait cent incongruités. - Comment done, reprit vivement l'abbé Cosson, fort inquiet? Il me semble que j'ai fait la même chose que tout le monde. — Quelle présomption! Je gage que vous n'avez rien fait comme personue. Mais voyons, je me bornerai au diuer; et d'abord que sites-vous de votre serviette en vous mettant à table? - De ma servictte! Je fis comme tout le monde; je la déployai, je l'éteudis sur moi, et l'attachai par un coin à ma boutonnière. Eh bieu! mon eher, vous êtes le seul qui ayez fait ecla; on n'étale point sa serviette, on la laisse sur ses genoux. Et comment fites-vous pour manger votre soupe? -- Comme tout le monde, je pense. Je pris ma cuiller d'une main et ma fourchette de l'autre..... -

Votre foureliette, bon Dieu! Personne ne prend de fourchette pour manger sa soupe; mais poursuivous. Après votre soupe, que mangeâtes-vous? - Un œuf frais. -Et que sites-vous de la coquille? — Comme tout le monde ; je la laissai an laquais qui me servoit. — Sans la casser? - Sans la easser. - Eh bien! mon eher, on ne mange jamais un œuf saus briser la coquille; et après votre œuf? — Je demandai du bouilli. — Du bouilli! Personne ne se sert de cette expression; on demande du bœuf et point de bouilli ; et après eet aliment? - Je priai l'abbé de Radouvilliers de m'envoyer d'une très-belle volaille. — Malheureux! de la volaille! On demande du poulet, du chapon, de la poularde; on ne parle de volaille qu'à la basse-cour...Mais vous ne dites rien de votre manière de demander à boire. - J'ai, comme tout le monde? demandé du Champagne, du Bordeaux, aux personnes qui en avoient devant elles. — Sachez done qu'on demande du vin de Champagne, du vin de Bordeaux... Mais dites-moi quelque chose de la manière dont vous mangeâtes votre pain. — Certainement à la manière de

tout le monde : je le coupai proprement avec mon couteau. - Eh! on rompt son pain, on ne le coupe pas...., Avançons. Le café, comment le prîtes-vous? - Eh! pour le coup, comme tout le monde; il étoit brûlant, je le versai par petites parties de ma tasse dans ma soucoupe. - Eh bien! vous fites comme ne fit sûrement personne : tout le monde boit son café dans sa tasse, et jamais dans sa soucoupe. Vous voyez done, mon cher Cosson, que vous n'avez pas dit un mot, pas fait un mouvement qui ne fût contre l'usage. L'abbé Cosson étoit confondu, continua M. Delille. Pendant six semaines il s'informoit à toutes les personnes qu'il reneontroit de quelques-uns des usages sur lesquels je l'avois critiqué. » M. Delille lui-même les tenoit d'une femme de ses amies, et avoit été long-temps à se trouver ridicule dans le monde, où il ne savoit comment s'y prendre pour boire et manger conformément à l'usage.

L'abbé Cosson qui manquoit d'usage à table, ne manquoit point de présence d'esprit. Il avoit déjeuné un jour chez M. Chauvean-Lagarde, qui l'a connu particulièrement, et de qui je tiens ce trait. On lui avoit cervi un pâté dont il avoit été fort content; le lendemain il s'en rappela: il vint retrouver son ami de grand matin, et lui dit très-sérieusement: « Mon cher, j'ai anjourd'hui du monde à déjeûver chez moi, je ne m'y attendois point: faites-moi le plaisir de me prêter votre pâté. »

25) PAGE 60, VERS 2.

Jouissez lentement, et que rien ne vous presse; Gardez qu'en votre houche un morceau trop hâté, Ne soit en son chemin par un autre heurté.

Eoileau a dit dans l'Art poétique :

Gardez qu'une voyelle à courir trop hâtée, Ne soit en son chemin par une autre heurtée.

26) PAGE 60, VERS 5.

Vous devez accueillir cet adroit parasite
Qui chez vous quelquefois s'introduit et s'invite.
Son heureux appétit vous amuse et vous plait.

Parmi les modernes, on peut citer Montmaur, le plus

fameux parasite de son temps. Il naquit en Limousin en 1576, et mournt à Paris en 1648. C'étoit un homme riche, mais avarc. Il disoit à ses amis : fournissez les viandes et le vin, et je fournirai le sel. Étant un jour à table avec un grand nombre de ses amis, qui chantoient, parloient et rioient tous à la fois: Ah! messieurs, dit-il, un peu de silence, on ne sait ce qu'on mange. Furetière fit contre lui l'épigramme qui suit:

Montmaur ne trouva dans la Bible Rien d'ineroyable ou d'impossible, Sinon quand il vit que ciuq pains Rassasièrent tant d'humains, Et que, pour comble de merveilles, Il en resta douze corbeilles. Bon Dieu, dit-il, pardonne-moi, Le miracle excède ma foi; Sans doute le texte en ajoute; Que n'étois-je là pour le voir? Je ne crois pas que ton pouvoir En eût fait rester une croûte.

Il est important de rappeler iei les différentes significations qu'a cues le mot parasite, dans l'antiquité et chez

les modernes. Le titre de parasite étoit autrefois trèshonorable ; il a en le même sort que celui de philosophe. Les Romains nommoient les parasites epulones; ils étoient préposés dans les temples à recevoir l'offrande des premiers fruits; ils étoient chargés de les distribuer au peuple, et d'en conserver pour les festins consacrés aux divinités. Presque tous les dienx avoient leurs parasites, lesquels, disent les historiens, faisoient aussi certains sacrifices avec les semmes qui n'avoient eu qu'un mari. Ces hommes qui mangeoient à la table des dieux, qui étoient convives de Jupiter, de Bacchus, d'Apollon, jouirent d'abord d'une grande considération chez les peuples; mais on s'apercut bientôt qu'ils avoient un gros appétit, et qu'ils mangeoient la part de leurs divins hôtes. Ils finirent par s'avilir, en se ménageant, sous le prétexte du service des dieux, l'entrée des grandes maisons ; ils s'y conduisirent comme dans les temples, et, tout en louant le maître de la maison, comme ils avoient loué Jupiter ou Hercule , ils dévoroient les mets réservés à la famille. Alors on nomma parasites les flatteurs et les complaisans, qui, pour se procurer un bon dîner, sacrificient toute probité et délicatesse. Les Romains, en les recevant à leur table, usoient du droit de les ridiculiser, de les bafouer, et même de les battre, usage qui ne s'est pas conservé jusqu'à nos jours; ear un parasite est aujourd'hui l'ami de la maison, et les louanges qu'il donne sont prises pour de la bonne monnoie. On les trouve fort amusans; et beaucoup de gens qui mangent leur fortune sans appétit, sont enchantés d'avoir à leur table ces sortes de complaisans, qui dissipent quelquefois l'ennui qu'entraînent les richesses et la satiété.

# NOTES

DU

### CHANT TROISIÈME.

27) PAGE 68, VERS 15.

Dites que Dentatus, qui triompha deux fois, Dans un vase grossier faisoit cuire des pois, Lorsque les envoyés d'une foible puissance Viurent de son crédit implorer l'assistance.

Ly a ici une petite infidélité. Dentatus ne faisoit point cuire des pois, mais bien positivement des raves. Voici ce que dit l'histoire sur Dentatus:

« Curius Dentatus fut trois fois consul, et jouit deux fois des honneurs du triomphe. Les ambassadeurs des

Samnites l'ayant trouvé qui faisoit euire des raves dans un pot de terre, à la campagne où il s'étoit retiré après ses victoires, lui offrirent des vases d'or pour l'engager à prendre leurs intérêts. Le Romain les refusa, en disant fièrement: « Je préfère ma vaisselle de terre à vos vases » d'or; je ne veux pas être riehe, content dans ma pau-» vreté de commander à ceux qui le sont. »

Voiei la vérité heureusement rétablie. Il ne faut jamais altérer l'histoire, lors même qu'il ne s'agit que de rayes cuites.

#### 28) PAGE 69, VERS 1.

Citez, pour vous donner un air plus érudit, La loi qui des Romains condamnoit l'appétit, Cette loi famia, bizarro, impolitique, Qui ne fit qu'enhardir la débauche publique.

Macrobe dit qu'au temps de la loi famia, qu'on avoit publiée pour réprimer la débauche du peuple, plusieurs sénateurs vinrent ivres opiner au sénat sur le salut de la république. Cette loi, entr'autres choses, ne permettoit

pas de dépenser plus de cent asses à un repas, centenos ceris; ce qui revenoit environ à cinquante sols de notre anonnoic. La loi orchia régloit le nombre des convives qu'on pouvoit inviter.....

### 29) PAGE 69, VERS 5.

Racontez que dans Rome un barbot fut payé Plus de deux ceuts écus, argent bien employé, Qui fit dire à Caton, dans son triste délire, Qu'il ne répondoit plus du salut de l'empire.

Un barbot fut effectivement acheté à Rome jusqu'à deux cent cinquante écus ; ce qui fit dire à Caton qu'il doutoit du salut d'une ville où un poisson étoit vendu plus cher qu'un bœuf.

### 30) PAGE 69, VERS 9.

Ajoutez que dans Naple un généseux tyran Paya cent écus d'or la sauce d'un faisan.

On attribue ce trait à Muleasse, roi de Tunis, et cela se passa à Naples.

#### 31) PAGE 69, VERS 11.

Puisez dans Martial, dans Pétrone et Plutarque; Ils présentent des faits bien dignes de remarque.

Lisez, pour vous orner l'esprit et vous mettre en état de parler savamment en Gastronomie, la description que Pétrone fait des festins de Trimaleion, e'est-à-dire, de Néron; lisez les OEuvres morales de Plutarque, ses propos de table, etc.; les épigrammes de Martial. Julius Cæsar bullengerus juliodunensus è soc. Jesus de conviviis. Guidomi Panciroli rerum perditarum, cum comentariis Salmulh, titulum de cibi capiendi modo veteribus usitato. Le petit volume in-12 que le fameux cerivain de la Vie des Papes a dédic au eardinal Roverella, sous ce titre: Bap. Platinæ Cremonensis de honestate, voluptate et valetudine libri decem. Daus cet ouvrage, Platina décrit l'art de préparer

les mets d'une manière qu'il dit agréable et utile pour la santé.....

#### 32) PAGE 69, VERS 13.

Surtout si vous voulez charmer vos auditeurs, Racontez les exploits de quelques gros mangeurs.

Voici les exemples les plus saillans qu'on puisse citer: Maximin mangeoit soixante livres de viande par jour: Albinus engloutit dans une matinée cinq cents figues, cent pèches, dix melons, vingt livres de muscat, cent becfigues et quarante douzaines d'huîtres. Phagon dévora devant Aurélius un sanglier, un cochon, un mouton et cent pains; il but une pièce de vin. Domitius, africain, et Audebonte, roi d'Angleterre, perirent à table de trop manger. L'histoire romaine nous fournit plusieurs exemples de buveurs extraordinaires, qu'il est bon de citer à table. Les fenimes même se livroient au vin; et on en a vues qui, à toutes les santés qu'elles portoient, buvoient

autant de coups qu'il y avoit de lettres en leur nom. Pison fut fait préteur par Tibère, pour avoir bu pendant trois nuits. Flacus cut la province de Syrie pour un parcil exploit. Novellus avala d'une haleine trois grandes mesures de vin, en présence du même empereur....

Le Journal des Défenseurs, en rendant compte de la Gastronomie avec beaucoup d'indulgence, m'a indiqué l'anecdote suivante:

« Le maréchal de Villars avoit un Suisse qui mangeoit énormément. Le maréchal un jour le sit venir:
Combien mangerois-tu d'aloyaux, lui dit-il? — Ah!
monseigneur, pour moi falloir pas beaucoup, cinq à six
tout au plus. — Et combien de gigots? — De gigots! pas
beaucoup, sept à huit. — Et de poulardes? — Oh! pour
les poulardes, pas beaucoup, une douzaine. — Et de
pigeons? — Oh! pour ce qui est des pigeons, monseigneur, pas beaucoup, quaraute, peut-être cinquante,
selon l'appétit. — Et des alonettes? — Des alouettes!
monseigneur, toujours. »

#### 33) PAGE 72, VERS 14.

Rien ne doit déranger l'honnête homme qui dine.

Le bailli de Suffren étant à Achem, dans l'Inde, une députation de la ville vint lui demander audience au moment où il étoit à table. Comme il étoit gourmand et n'aimoit point à être troublé dans ses repas, il imagina plaisamment, pour se débarrasser de la députation, de lui faire dire qu'un article de la religion chrétienne défendoit expressément à tout chrétien à table de s'occuper d'autres choses que de manger, cette fonction étant d'une grande importance. La députation se retira très-respectueusement, en admirant l'extrême dévotion du général français.

34) PAGE 78, VERS 5.

Ainsi finit Vatel, victime déplorable, Dont parleront long-temps les fastes de la table.

Voici la lettre où madame de Sévigné rend compte de

eet évènement à madame de Griguan. Je me suis servi de ses propres termes, autant que la poésie a pu me le permettre:

« Le roi arriva le jeudi au soir; la promenade, la eollation dans un lieu tapissé de jonquilles, tout eela fut à souhait. On soupa; il y eut quelques tables où le rôti manqua, à eause de plusieurs diners auxquels on ne s'étoit point attendu. Cela saisit Vatel; il dit plusieurs fois : « Je suis perdu d'honneur ; voiei une affaire que je » ne supporterai pas. » Il dit à Gourville : « La tête me » tourne; il y a douze mits que je n'ai dormi; aidez-» moi à donner des ordres. » Gourville le soulagea en ce qu'il put. Le rôti qui avoit manque, non pas à la table du roi , mais à la vingt-einquième , lui revenoit toujours à l'esprit. Gourville le dit à M. le prince ; M. le prince alla jusque dans la chambre de Vatel, et lui dit: « Vatel, » tout va bien; rien n'étoit plus beau que le souper du » roi. » Il répondit: « Monseigneur, votre bonté m'a-» chève ; je sais que le rôti à manqué à deux tables. — » Point du tout, dit M. le prince, ne vous fachez point,

» tout va bien. » Minuit vient : le feu d'artifice ne réussit point; il fut couvert d'un nuage; il coûtoit seize mille francs. A quatre houres du matin , Vatel s'en va partout; il trouve tout endormi. Il rencontre un petit pourvoyeur qui lui apportoit sculement deux charges de marée; il lui demande : « Est-ce la tout? — Oui , mousieur. » Il ne savoit pas que Vatel avoit envoyé à tous les ports de mer. Vatel attend quelque temps; les autres pourvoyeurs ne vinrent point ; sa tête s'échauffoit ; il crut qu'il n'y auroit point d'autre marée. Il trouva Gourville ; il lui dit: « Monsieur, je ne survivrai point à cet affront-ci. » Gourville se moqua de Ini. Vatel monte à sa chambre, met son épée contre la porte, et se la passe au travers du cœur; mais ce ne fut qu'au troisième coup, car il s'en donna deux qui n'étoient pas mortels , qu'il tomba mort. La marée cependant arrive de tous côtés; on cherche Vatel pour la distribuer; on va à sa chambre, on licurte , on enfonce la porte, on le trouve nové dans son sang. On court à M. le prince qui fut au désespoir. M. le due pleura; c'étoit sur Vatel que tournoit tout son

voyage de Bourgogne. M. le prince le dit au roi fort tristement. On dit que c'étoit à force d'avoir de l'honneur à sa manière. On le loua fort, on loua et blâma son courage....»

# NOTES

DU

# CHANT QUATRIÈME.

35) PAGE 84, VERS 5.

C'est ainsi qu'un héros célèbre à plus d'un titre, A daigné dans Postdam adresser une épitre A l'illustre Noël, digne du noble emploi De commander en chef les cuisines d'un roi.

Le grand Frédéric a adressé l'épître suivante à Noël, son cuisinier : ce n'est assurément pas pour cette épître qu'il a été proclamé grand ; il faisoit les vers en roi qui

a droit de compter sur les applaudissemens, et qui se soucioit peu apparemnent de les mériter en ce genre.

Au sieur Noël, maître-d'hôtel.

Je ne ris point; vraîment, monsieur Noel, Vos grands talens vous rendrout immortel. Saus doute il est plus d'un moyen de l'être; Qui dans son art surpasse ses égaux, Qui s'applanit des chemins tout nouveaux, Est dans son genre nu habile, un grand maître. Des cuisiniers vous êtes le héros.

Vous possédez l'exacte connoissance Des végétaux; et votre expérience Assimilant discrètement leurs sucs, Sait les lier au genre de ses sauces, Au donx parfinu des jasmins et des roses, Qui font le charme et des rois et des ducs.

Si quelque jour il vous prend fantaisie D'imaginer un ragoût de momie; En l'apprètant de ce goût sûr et fin , Et des extraits produits par la chimie; L'illusion, le prestige et la faim Nous rendront tous peut-être anthropophages.

Mais non, laissons ees repas aux sanvages; Même épaegnons la chair des animaux; Prodiguez-nons plutôt ces végétaux; Ils sont plus sains, plus faits pour nos usages.

ş

Que de filets par vous imaginés, Que de pâtés par vos mains façonnés, Que de hachis, de farees délectables, Dont uos palais toujours plus enchantés, Sont mollement chatouillés et flattés!

Auteur fécond de ces mets admirables, Que cent festins ne sauroient épuiser, Vous inventez et savez composer Ge que jamais aucun de vos sembiables Me produisit pour s'immortaliser.

Aussi jamais, croyez-moi, la cuisine Égyptienne, ou grecque, on bien latine, Ne put atteindre à la perfection Où la porta votre esprit qui combine, Et votre vive imagination.

Ce Lucullus, fameux gourmet de Rome, Dans ses banquets, au salon d'Apollon, Festins fameux que Cicéron renomme, Ne goûta rien d'aussi lin, d'aussi bon, Que cette bombe a la Sardanapale, Ge mets des Dieux, qu'aucun ragoût n'égale, Dont vous m'avez régalé ce midi.

Si l'on ponvoit ranimer Épicure; Si la vertu de quelque saint hardi Ponvoit <mark>enco</mark>r le rendre à la nature, Combien Noel en seroit applaudil Il choisiroit Noël pour son apôtre:
Il l'est déjà; car son travail vanté,
En tout palais prêche la volupté;
A nons tenter plus séduisant qu'un autre,
Il est vainqueur de la frugalité;
Et surpassant le philosophe antique,
Noël réduit ses leçons en pratique;
Ses mets exquis antorçant les Prussiens,
Les ont changés en Épicuriens.

An temps passé, la volupté grossière,
Sans méditer sur des mets délicats,
Sc contentoit de surcharger les plats,
Pour assouvir sa dent caruassière.
On étoit loin de nos raffinemens,
On ignoroit nos assaisonnemeus;
On recherchoit la viande la plus rare:
Ce qui contoit le plus, passoit pour bon,

Pétronc ainsi peint le festin bizarre Que lui donna certain Trimalcion. On y servoit avec profusion Des animaux entiers de toute espèce; D'un porc surtout le cadavre hideux, Si révoltant, si choquant à nos yeux, Fut étalé, rôti tout d'une pièce; Dès que ses flancs furent tranchés en deux, On eu tira l'oiseau brillaut du Phase, Chapons, dindons, beefigues et perdrix, Les conviés tous ravis, en extase, A cet aspect jetèrent de grands cris; Le cuisinier înt loué par bétise; Chacun mangea selon sa friandise; On dévora le porc et ses débris.

Qui serviroit à présent à ses hôtes Un tel repas? Au lieu d'être loué Des successeurs des Térences, des Plautes, En plein théâtre un seroit basoué. Les fius gourmets, à table délicate, Ne souffrent point qu'un chétif gargotier Grossièrement travaille à la Sarmate. On vent surtout, qu'habile en son métier, Par des ragoûts dont la saveur nous Hatte, L'artiste ait l'art de nous rassasier. Il faut encore, et j'allois l'oublier, Que toute table élégamment servie, Évite en tout l'air d'uoe boucherie; Qu'un rôt coupé ne soit jamais sanglant: Un tel objet d'horreur est révoltant. Un cuisinier qui brigue la louange, Doit déguiser les cadavres qu'on mange. En cent façous il peut les disséquer; D'ingrédiens il compose un mélange, La farce enfiu lui sert à tout masquer.

Voilà par où le fameux Noël brille, Il imagine, et jamais il ne pille De vieux menus d'autres maîtres-d'hôtels; C'est un Newton dans Part de la marmite, Un yrai César en fait de léchefrite, Et, surpassant nos héros actuels, Il les yaut tous aux palais sensuels.

Mais si ces vers tomboient à l'improviste
Entre les mains d'un bourru janséniste,
Zélé dévôt et prompt à s'enflammer,
Je crois d'ici l'entendre déclamer
Contre ce monstre impie et sybarite,
Qui prôna trop la volupté maudite,
Et vous loger l'anteur, sans le nommer,
Au gonffre affreux que Lucifer habite.

Tout doux, tout doux, monsieur le cénobite. Plus de bon sens; de grâce, point d'humeur; Entre nous denx, c'est la raison, docteur, Qui senle doit juger notre querelle, A ses décrets ne soyez point rebeile; Elle vous dit, si vous pouvez l'ouir : « Prétends-tu doue laisser évanouir » Les dons du ciel qu'il verse en abondance? " S'il les donna, selon tonte apparence, » Ce fut afin que l'on en pat jouir. « User de tout, c'est le conseil du sage; Savoir jouir sans abuser de rien; Souffrir le mal, s'il vient, avec courage, Et bien gouter l'avautage du bien. Hâtez-vous donc, Noël, servez la table; Je seus déjà le parfum délectable De vos ragolits; on vient me les offrie,

Allons goûter de vos métamorphoses; Car, puisqu'enfin, si l'on ne veut mourir, Tout homme doit chaque jour se nourrir, Ne nous donnez que d'excellentes choses!

#### 36) PAGE S4, VERS 10.

On a senti de loin cet énorme fromage, Qui doit tout son mérite aux outrages du temps.

Un allemand nommé Martin Schookius, a fait un livre sur cette sorte de fromage, intitulé de Aversione Casei, de l'aversion du fromage. Je n'ai jamais pu me procurer cet ouvrage, qui auroit été d'un grand prix pour moi. Cela me fait souvenir d'avoir lu quelque part, qu'un antre Allemand avoit fait un gros livre sur un zest de citron: c'est le comble de l'art et du talent.

### 37) PAGE 93, VERS I.

Qu'un ignorant artiste, émule de Mignot, Nouvel empoisonneur, assaisonne leur pot.

Mignot, cuisinier, vivoit du temps de Boileau. Celuiei le traita, comme on sait, d'empoisonneur dans sa satire du repas. Le cuisinier offensé porta sa plainte an magistrat, qui le renvoya en lui disant que l'injure dont il se plaignoit n'étoit qu'une plaisanterie dont il devoit rire tout le premier. Cette raison, bien loin d'appaiser le traiteur, ne fit qu'irriter sa colère : il résolut de se faire justice lui-même. Il s'avisa d'un expédient tout nouveau. Il avoit la réputation de faire d'excellens biscuits, et tout Paris en envoyoit chercher chez lui. Il sut que l'abbé Cottin avoit fait une satire contre Boileau, leur ennemi commun: Mignot la fit imprimer à ses dépens; et quand on venoit demander des bisquits, il les enveloppoit dans la seuille qui contenoit la satire imprimée, asin de la répandre dans le publie, associant ainsi ses talens à ceux de l'abbé Cottin. Quand Boileau vouloit se réjouir avec ses amis, il envoyoit chercher des biscuits chez Mignot pour avoir la satire de Cottin. Cependant la colère de Mignot s'appaisa , quand il vit que la satire où Boileau le traitoit d'empoisonneur, loin de le décrier, l'avoit rendu célèbre. En effet, depuis ce temps-là tout le monde vouloit aller chez lui. Mignot s'est enrichi dans sa profession, et il faisoit gloire d'avouer qu'il devoit sa fortune à Boileau.

FIN DES NOTES.

# LETTRE

CRITIQUE, POLITIQUE, MORALE ET PHILOSOPHIQUE,

### A L'AUTEUR

DU POËME DE LA GASTRONOMIE.

Votre poëme a cu du succès, monsieur; vous avez bien dù vous imaginer que je ne le laisserois pas passer sans l'attaquer: et e'est ce que je vais faire, de manière à ce qu'il ne puisse s'en relever non plus que vous; car un poète est tellement identifié avec ses vers, qu'on ne peut les frapper sans qu'il s'en ressente toute sa vie. Vous vous en ressentirez done, à ce que j'espère. Je ne vous connois point; je ne vous ai jamais vu; mais je jouis d'avance de votre rage, de votre désespoir, et des grimaces que vous allez faire en lisant cette lettre.

Avant d'entrer en matière, je dois dire un petit mot

de votre personne. Je vous soupeonne fort, si vous voulez que je vous le dise, d'avoir toutes sortes de vices et
de mauvaises habitudes; et je erois que je ne risque rien
d'abord de vous habiller à la manière du philosoplie de
Ferney; c'est-à-dire, de vous traiter de cuistre, de cocher de fiacre, de vermisseau et de chien hargneux..
Ce sout là des termes d'usage, qui à la vérité ne tirent
pas à conséquence; mais je me réserve de prendre des
informations sur votre vie privée, sur vos amis, sur vos
liaisons particulières; et, à la suite de tout cela, il y
aura bien du malheur, et je serai un sot, si je ne fais
pas de vous un homme à jeter par les fenêtres.

Vous débutez par dire que vous n'étes point jaloux.

Vous en imposez sûrement au publie. En votre qualité de mauvais poète, vous devez être jaloux comme un tigre; et je suis sûr que vous entrez en fureur toutes les fois qu'il vous tombe entre les mains quelques bons vers, quand ce ne seroit que les miens, qui sont entre les mains de tout le monde. Quant aux vêtres, je les examinerai de près, vous pouvez y compter; et je n'en

laisserai pas échapper un seul sans y trouver une faute ou une sottise, s'il plaît à Dieu.

Vous dites, d'après le cinquième livre d'Athénée, qu'un certain Archestrate, ami d'un des fils de Périclès, a composé une Gastronomie; et vous donnez à entendre, dans une note, que ce poëme n'est pas venu jusqu'a nous. Je gagerois bien que vous l'avez déterré dans quelque coin, et que vous en avez pris tout ce qui vous a couvenu. Vous voilà donc déponillé du mérite de l'invention, et réduit au titre de plagiaire, qui est le plus infâme qu'il y ait dans la littérature.

Voyons quelques-unes de vos assertions sur la cuisine des anciens. Vous dites dans votre premier chant:

Dans un jour d'appareil, une biche, un monton Suffisoient an diner des vainqueurs d'Ilion. Ulysse fut, dit-on, régalé chez Eumée De deux cochons rôtis qui sentoient la fumée. Pour donner un repas plus honnête et plus beau, Le lils de Télamou fit bouillie un taureau....

Où avez-vous pris, monsieur, que les cochons qu'on servit à Ulysse sentoient la fumée? Homère ne dit pas un mot de cela; je n'ai rien trouvé de semblable dans les commentateurs; et vous avez pris, comme on dit, cette

'fuméc sous votre bonnet. Ulysse trouva, au contraire, ces cochons excellens et cuits à propos. Mais cela n'est rien, et vous en dites bien d'autres.

Et les Orientaux, plus savans cuisiniers, Mélangèrent leurs mets d'une façon nonvelle, Des premiers fricandeaux donnèvent le modèle.....

Vous avancez là un fait dénué de tout fondement. Les fricandeaux nous viennent évidemment d'Italie, et me remontent pas plus loin que le beau siècle de Léon X: ils ne sont guère connus en France que depuis l'époque où Catherine de Médicis amena avec elle des euisiniers de Florence, lesquels introduisirent l'usage de larder des tranches de veau, et même de bœuf.

Passons à une autre de vos bévues.

Des ragouts les plus fins Marc-Antoine idolâtre, Au sortir d'un diner donné pour Cléopâtre, Ivre de bonne chere, et grand dans ses amours, Fit présent d'une ville avec ses alentours A l'artiste fameux qui traita cette reine; Présent digne en effet de la grandeur romaine!

Avouez que les alentours sont là uniquement pour la rime. J'ai relu à ce sujet Tite-Live, Sénèque, et tous les historiens du temps; tous me prouvent que vous en imposez, et que Mare-Autoine s'est contenté de donner la

ville, sans les alentours. Quand on cite les anciens, monsieur, il faut être exact, et ne pas induire le public en erreur sur les choses les plus importantes. Mais voyons un peu votre second chant. Dès votre début vous osez attaquer un sexe dont le mérite a été prouvé jusqu'à l'évidence par un poëme nouveau. Voiei une de vos calonnies:

Vous n'éviterez pas, aux pieds de vos maîtresses, Les noires trahisons de ces enchanteresses, Qui, sur le chevet même où dort la voluplé, Révent la perfidie et l'infidélité.

Vous ignorez, monsieur, ou vous seignez d'ignorer que l'instidélité et la persidie ne doivent plus tourner à la honte des semmes, depuis que L.... a dit, en parlant d'une dame fort méritante: Vertueuse adultère! Le même poète a dit de plus, à la louange des senmes, que sans elles nous n'aurions ni mère, ni grand'mère, ni tante, ni nièce, ni sœur. D'après cela, monsieur, vous feriez bien de vous taire sur leur compte, si vous n'avez rien à ajouter à ectte vérité.

Vous poussez l'impertinence beaucoup plus loin quand vous dites que nous n'avons plus l'estomac de nos pères, et que les progrès des lumières semblent avoir changé nos appétits..... Vous osez attaquer le siècle des lumières, et vous voudriez faire croire que les estomacs ont dégénéré! Apprenez, monsieur, que les savans et les philosophes ont toujours le même appétit qu'au siècle d'Auguste et de Louis XIV. Si vous n'êtes pas ruiné, comme vous méritez de l'être, donnez-moi un jour à dîner, et je vous convainerai de la fausseté de votre assertion. Je veux bien croire que certains estomacs se sont rétrécis : beaucoup de gens, il est vrai, mangent leur bien sans appétit ; mais cela ne vous regarde pas. J'ai ouï dire d'ailleurs que vous éticz très-sobre vous-même, et que vous ne buviez que de l'eau ; ce qui est une preuve, pour le dire en passant, d'un caractère faux et dissimulé, comme le dit très-bien le citoyen de Genève.

Mais comment vous permettez-vous, dans le même passage, d'attaquer et de tourner en dérision la mélan-colie, qui est devenue à la mode, et dont toutes les femmes spirituelles font maintenant profession? On voit bien que vous n'avez jamais vu que la mauvaise compaguie. Vous n'êtes pas en état d'apprécier ce sentiment exquis et profond, qui fait les délices de toutes les so-

ciètés d'un certain ordre, et vous ne savez pas ce qu'il y a à gagner avec les femmes mélancoliques.

Dans un autre passage de votre poëme , vous renvoyez dédaigneusement ceux qui ne seront pas satisfaits

Au Trésor de Comus, catéchisme ordinaire De l'artiste grossier, du valet mercenaire Qui pense avoir atteint le secret de son art Quand il sait apprêter une omelette au lard.

Je suis du nombre de ceux qui ne sont point satisfaits, et je préfère le Cuisinier français à votre impertinente Gastronomie: il est, sans contredit, mieux écrit, mieux pe nsé, mieux raisonné. Dans votre second service, vous êtes obligé d'avoir recours à ce chef-d'œuvre que vous dénigrez, et vons empruntez sans façon de lui le précepte de servir chaud. Ce n'étoit pas la peine de vous déchaîner contre un livre que vous pillez, dont la réputation est faite, et qui n'a jamais été critiqué dans aucun journal.

Vous déclamez ensuite contre la botanique, que vous ne savez pas, et sur le compte de laquelle pourtant vous vous exprimez ainsi:

Fuyez la botanique et sa nomenclature. N'allez pas, dans vos champs épluchant la verdure Sur une herbe inutile exercer votre esprit, Vous transir dans un pré pour faire l'érudit, Feuilleter Adanson, Tournefort ou Linnée, Et sur un aconit palir une journée.

Vous oubliez, monsieur, que la botanique est une des branches essentielles de la cuisine, puisqu'elle nous aide à séparer les bonnes herbes d'avec les mauvaises, et à distinguer les choux et les épinards d'avec les bistortes, les polypodes ou l'aigremoine...

Votre dessert ne vaut pas mieux que vos deux services. Vous proscrivez indécemment les conversations sur la liberté, sur l'égalité, comme si ce n'étoit pas l'usage de parler de ces sortes de choses à table, et comme si on ne savoit pas qu'il a été fait plus d'une constitution entre la poire et le fromage.

J'ai remarqué que dans votre poëme vous ne dites pas un seul mot de la géométrie, de la chimie, du galvanisme, de la vaccine et de la politique; ec qui me persnade de plus en plus que vous êtes un ignorant.

J'attends votre réponse, et j'examinerai ensuite votre style.

Signé Bavius.

### RÉPONSE.

JE jouissois tranquillement de ma gloire, monsieur, dans la petite chambre où je me suis retiré, lorsque votre critique est venue m'y trouver. Hélas! elle a détruit toutes les illusions qui m'entouroient, et je me suis trouvé tout à coup dans une solitude affreuse.

Je ne chercherai point à me défendre des qualifications que vous me donnez, trop légèrement, pent-être; mais, puisque vous les avez empruntées d'un auteur célèbre, il n'y a rien à dire. Je ne mets d'intérêt qu'à mon poëme, qui m'est plus cher que la vie; je passe donc condamnation sur tout le reste. Cependant je vous demande grâce pour ma famille, qui est fort honnête, et qui est bien innocente dans cette affaire, puisqu'elle a toujours cherché à me détourner du commerce des muses, avec lesquelles elle n'a jamais en de communication directe. Je vous conjure de ne pas la rechercher à cause de moi, et de ne point rejeter sur mes père et mère les

fautes que je puis avoir commises contre les règles de la versification et de la littérature. Quant à moi, qui me suis livré au publie par la voie de l'impression, il est bien juste que vous vous empariez de mon ouvrage pour le critiquer. Je sais que, pour le faire avec fruit, il faut nécessairement que vous commenciez par jeter de la défaveur sur ma personne; et c'est ce que vous avez opéré adroitement en me traitant de cuistre, de cocher de fiacre, de vermisseau et de chien hargneux, qui sont des titres fort désagréables, je vous assure, et qui tirent bieu plus à conséquence que vous ne pensez, auprès des personnes surtout qui ne savent pas que ce sont des termes d'usage.

Je hasarde un mot en faveur de mon poème. Je débute, il est vrai, par dire que je ne suis point jaloux; mais si j'ai eu quelques mouvemens de jalousie, ce ue peut être contre vous. Vos vers, que vous dites être entre les mains de tout le monde, ne sont point encore tombés cutre les miennes; je n'ai lu de votre composition que les lettres que vous m'avez fait l'honnenr de m'éerire : je n'ai pas lieu, il est vrai, d'en être pleinement satisfait; mais je

n'en rends pas moins justice à votre talent; je vous reconnois pour mon maître, pour mon régent, et je me courbe sous la verge de votre critique avec toute l'humilité d'un vermisseau.

J'ai pris sur moi, je l'avoue, d'avancer que les cochons rôtis qu'Eumée offrit à Ulysse sentoient la fumée. Je conviens qu'Homère n'en fait ancune mention, non plus que madame Dacier, qui n'auroit pas manqué de traduire aussi la fumée, s'il y en avoit eu, car elle a traduit littéralement ; mais j'ai dû présumer le eas, d'après toutes les probabilités et d'après les foibles connoissances que je puis avoir en euisine. Il est difficile, en effet, qu'une pièce anssi volumineuse qu'un cochon puisse cuire convenablement à la broche sans contracter un goût de fumée: d'ailleurs, ce goût n'étoit point désagréable aux Grees, et je ne me suis pas élevé jusqu'à faire un poëme, sans savoir que les anciens avoient l'habitude de suspendre presque toutes leurs viandes à la cheminée pour les faire fumer : mon assertion n'a donc rien de trop aven'uré. Vous pouvez du reste consulter tous les rôtisseurs de Paris;

aucun d'eux assurément no se chargera de vous faire rôtir un cochon tout entier en vous garautissant la fumée. Vous auriez bien voulu aussi me chicaner sur le taureau bouilli donné par Ajax. Ce fait paroît d'abord plus suspect encore, puisque cela suppose une marmite énorme, et dont il n'y a point d'exemple chez les modernes; mais heureusement le texte est précis.

Je ne pense pas avoir eu tort de dire que les Orientaux donnèrent les premiers modèles des fricandeaux. Il est certain qu'ils surent les premiers employer le lard. Sans doute ils le faisoient avec moins d'art que nous, et peutêtre ne connoissoient-ils pas l'usage de ces petites lardoires avec lesquelles on a commencé à piquer le veau d'une manière aussi ingénieuse que délicate sons le beau siècle de Léon X, auquel je ne disputerai pas l'avautage d'avoir porté les fricandeaux à leur perfection.

Quant à la ville que donna Antoine à son cuisinier, pour récompense, je conviens que l'histoire ne fait point mention des alentours. De bonne foi, comme vous le dites, je les ai ajoutés pour rimer avec les amours. Ge-

pendant il est présumable que la ville en question avoit quelques dépendances nécessaires; et il est impossible que le cuisinier d'Antoine, en vertu de la donation à lui faite, n'eût pas au moins le vol du chapon autour de sa propriété.

C'est à tort, monsieur, que vons m'accusez de dénigrer le beau sexe, et de rire aux dépens de la mélancolie. Voyez mon dessert, où j'ai dit:

Messieurs, avez-vous lu la nouvelle brochure?
Que de biens sont promis à la race future!
Une femme nous dit et nous prouve en effet
Qu'avant quelques mille ans l'homme sera parfait,
Qu'il devra cet état à la mélaueolie.
On sait que la tristesse annonce le génie.
Nous avous déjà fait des progrès étonnans:
Que de tristes écrits! que de tristes romans!
Des plus noires horreurs nous sommes idolàtres,
Et la mélancolie a gagné nos théâtres.

Quant au beau sexe, je crois m'être suffisamment justifié envers lui dans une épître qui snit mon poëme, et qui a pour sujet l'usage de la mélancolie. Je vous y renvoie.

Je vous en veux beaucoup, monsieur, d'avoir cherché malicieusement à me brouiller avec ma mère, ma

grand'mère, mes tantes, mes nièces, mes sœurs, et surtout avec ma maîtresse; mais j'espère que je me suis suffisamment justifié auprès d'elles, et qu'elles finiront par me rendre justice.

Il me reste à me laver du tort que j'ai à vos yeux de n'avoir pas parlé au dessert de géométrie, de chimie, de galvanisme et de vaccine. Quaut à la chimie, je ne méritois pas ce reproche, et vous savez mieux qu'un autre que la cuisine est la plus belle partie de la chimie. J'ai eu tort, il est vrai, de ne point parler du galvanisme, attendu qu'il doit nous rendre immortels, et que d'après votre lettre, monsieur, je ne dois plus compter sur d'autre immortalité que celle que les médecins donneut aux gremouilles. J'avone que j'ai omis de parler de politique; mais j'en ai donné la raison dans ces vers:

Mes amis, mon système est, lorsque j'ai diné, De trouver tout parfait et tout bien ordonné.

J'aime à croire que vous pensez comme moi, et je regrette que vous ayez parlé à jeûn de mes productions.

Je yous salue.

# POÉSIES FUGITIVES.



# POÉSIES FUGITIVES.

# ÉLÉGIE.

Qu'i me délivrera des Grecs et des Romains? Du sein de leurs tombeaux, ces peuples inhumains Feront assurément le malheur de ma vie; Mes amis, écoutez mon discours, je vous prie:

A peine je fus né, qu'un maudit rudiment
Poursuivit mon ensance avec acharnement.
La langue des Césars faisoit tout mon supplice:
Hélas! je présérois celle de ma nourrice,
Et je me vis sessé pendant six ans et plus,
Grâces à Cicéron, Tite, Cornélius,

Tous Romains enterrés depuis maintes années,
Dont je maudissois fort les œuvres surannées.
Je fis ma rhétorique, et n'appris que des mots
Qui chargeoient ma mémoire, et troubloient mon repos.
Tous ces mots étoient grees: c'étoit la catachrèse,
La paronomasie avec la syndérèse,
L'épeuthèse, la crase, et tout ce qui s'ensuit.

Dans le monde savant je me vis introduit.

J'entendis des discours sur toutes les matières,

Jamais sans qu'on citât les Grecs et leurs confrères;

Et le moindre grimaud trouvoit toujours moyen

De parler du Scamandre et du peuple troyen.

Ce sut bien pis encor quand je sus au théâtre:
Je n'entendis jamais que Phèdre, Cléopâtre,
Ariane, Didon; leurs amans, leurs époux,
Tous princes enragés, heurlant comme des loups;
Rodogune, Jocaste, et puis les Pélopides,
Et tant d'autres héros noblement parricides....

Et toi! triste famille, à qui Dieu sasse paix, Race d'Agamemnon, qui ne finis jamais, Dont je voyois partout les querelles antiques Et les assassinats mis en vers héroïques....

J'avois pris en horreur cette société, Et demandois enfin grâce à l'antiquité. Je voulois observer des mœurs contemporaines, Vivre avec des Français, loin de Rome et d'Athènes.... Mais les anciens n'ont pu me laisser respirer. Tout mon pays s'est mis à se régénérer. Les Grecs et les Romains, mêlés dans nos querelles, Sont venus présider à nos œuvres nouvelles. Bientôt tous nos bandits, à Rome transportés, Se sont cru des héros pour s'être révoltés; Bientôt Paris n'a vu que des énergumènes, De sales Cicérons, de vilains Démosthènes, Mettant l'assassinat au nombre des vertus, Égorge**ant leurs** parens pour faire les Brutus.

Le vol s'ennoblissoit et n'étoit plus un crime,
Car à Lacédémone il étoit légitime;
Les biens étoient communs, tous les hommes égaux,
Et Lycurgue invitoit à piller les châteaux.
Tout faisoit une loi du partage des terres;
Chacun dut en jouir, hors les propriétaires,
Qui virent tous leurs biens, entre leurs mains suspects,
En proie à des voleurs renouvelés des Grecs....
On sait que ces Messieurs, à l'histoire fidèles,
Ont, dans tous leurs exploits, surpassé leurs modèles;
Les modernes enfin ont dévasté nos biens,
Et nous ont égorgés en citant les auciens.

O vous, qui gouvernez notre triste patrie,
Qu'il ne soit plus parlé des Grecs, je vous supplie,
Ils ne peuvent prétendre à de plus longs succès!
Vous seroit-il égal de nous parler français?
Votre néologisme effarouche les dames;
Elles n'entendent rien à vos myriagrammes;

La langue que parloient Racine et Fénélon,
Nous suffiroit encor, si vous le trouviez bon.
En vain monsieur C..., pour nous pleiu de tendresse,
Ressuscite partout les fêtes de la Grèce,
Et veut absolument nous faire divertir,
Quand il ne nous plaît pas de prendre du plaisir...
Laisse-la, mon ami, tes farces olympiques,
Tes déesses de bois, tes guenilles civiques,
Qui ne plairont jamais à de tristes chrétiens,
Privés de leurs parens, dépouillés de leurs biens....
Dis-moi, toi qui sais tout et qui chéris tes frères,
Les Grecs me paîront-ils mes rentes viagères?...

## VERS

## SUR LA MÉLANCOLIE.

TRÈVE de joie et de plaisauterie,
Changez de ton, mes amis, je vous prie.
Vous avez ri jusqu'ici par erreur:
Je vous invite à la mélancolie.
Il faut quitter votre aimable folie
Pour les plaisirs que donne la douleur.
Vous avez cru que cette courte vie,
Où tant de maux viennent nous assaillir,
Par quelques jeux devoit être adoucie,
Et que les ris la devoient embellir.
Vous vous trompiez: la chose est éclaircie.
Oui, la tristesse est le sceau du génie.

J'en suis fâché, mais le fait est constant :
On ne devient immortel qu'en pleurant.....
Enfoncez-vous sous les sapins antiques
Qu'a respectés la hache des humains;
Là, sur le front appliquez-vous les mains,
Et donnez-vous des airs mélancoliques.
Dans les déserts tâchez de vous sanver;
Non loin des ours mettez-vous à rêver.
Ce voisinage est meilleur qu'on ne pense:
Vous trouverez les ours intéressans:
Puisqu'il faut voir malgré soi des vivans,
Anx animaux donnez la préférence.
Le vrai bonheur est caché dans les bois....

Mais cependant, vous pouvez quelquesois
Jeter les yeux sur les hommes, vos frères.
Exagérez leurs maux et leurs misères;
Iuvitez-les d'avance à préparer
Ce qu'il leur saut pour se saire enterrer....

Aimable sexe, orné de tant de charmes, Vous qui fixez les amours sur vos pas, Qui semblez fait pour essuyer nos larmes, Ah! par pitié ne les essuyez pas, Fuyez... mais non, ne fuyez pas encore; Venez gagner le mal qui nous dévore. Des grands pensenrs prenez la dignité, La mine austère et l'air misantropique. De vos boudoirs chassez la volupté, Pour faire place à la métaphysique; Au fond des puits cherchez la vérité; Ne montrez plus à la société Ce doux sourire et ces grâces badines Qui savent trop le chemin de nos cœurs. Ne parez plus de guirlandes de fleurs Vos fronts charmans et vos tailles divines : Couronnez-vous de ronces et d'épines.... Adieu plaisirs, folie, enchantemens,

Illusions, souvenirs consolans.....

Vous êtes faits pour les ames vulgaires;

Laissons aux sots ces brillantes chimères;

Rêvons, pleurons.... c'est, dit-on, le vrai bien.

— Mais à quoi bon?... — Ma foi, je n'en sais rien.

## OEUVRE DE MISERICORDE

#### ENVERS LES PRISONNIERS.

Vers trouvés écrits sur les murs d'une prison.

De non erreur c'est le juste salaire.

Qui que tu sois, qui viendras quelque jour

Me succéder dans ce lieu de misère,

Apprends de moi cette utile leçon,

Qu'ou peut encor être heureux en prison.

Certe, il vaut mieux, libre dans son allure,

Observateur de la belle nature,

Voir un beau champ de roses parsemé,

Que quatre murs qu'un foible jour éclaire;

Mais si l'on doit y rester enfermé,

Il faut trouver le secret de s'y plaire:

Ce bon secret, si tu veux le savoir, Est la gaîté; c'est là tout le mystère. Elle embellit le cachot le plus noir: Elle supplée à tout ce que la terre Peut nous offrir de biens et de grandeur; Elle adoncit les disgrâces humaines; Elle nous met an-dessus du malheur.... Pour moi, je sais me moquer de mes chaînes, Et de mes fers me forger des hochets: Ceux que le monde, hélas ! m'a fait connoître, Ne valent pas davantage peut-être, Et trop souvent m'ont laissé des regrets. De ma prison j'ai banni la tristesse, Qui ne sauroit m'atteindre désormais, Et qui souvent assiège en son palais L'homme accablé d'une immense richesse, Aulour de moi je ne vois rien en laid. Le triste aspect d'une froide muraille,

Mon mobilier, mon petit lit de paille,

Le rat craintif qui vient sur mon chevet,

Et me réveille en mangeant mon bonnet,

Tout me fait rire. En vain dans ma détresse

Quelques amis que mon sort intéresse

Viennent me voir au travers du guichet,

Et, malheureux de ma propre infortune,

En m'abordant d'un air sombre et piteux,

Semblent vouloir que je pleure avec eux,

Et m'inspirer leur tristesse importune;

Je les console, et leur dis en riant:

- « Mes bons amis! calmez-vous, je vous prie:
- » Votre douleur, dont je vous remercie,
- » Ne change rien à mon appartement,
- » Ne m'ouvre point cette porte ennemie,
- » Ne peut briser un verrou sans pitié
- Dont ce gros mur recèle la moitié.
- » Presque tonjours la plainte est inutile ;

- » Il faut rester quand on ne peut sortir.
- » Veuillez des yeux parcourir mon asile :
- » Il n'est pas beau, j'en veux bien convenir;
- » A vos regards ne viennent point s'offrir
- » Des ornemens dont la magnificence
- » Semble insulter à l'homme qui n'a rien;
- » Mais on y trouve, en y regardant bien,
- » Tout ce qui peut soutenir l'existence.
- » Voilà ma cruche et mon morceau de pain;
- » C'en est assez pour la soif et la faim :
- » Cette ouverture, à regret pratiquée,
- » Permet à l'air d'y venir s'engousfrer;
- » Ce qui sussit pour ne point étousser :
- » Voilà ma table, elle est un peu tronquée;
- » Mais mon dîner y tient commodément :
- » Sur ce trépied je m'asseois à mon aise;
- » Il me soutient, quoiqu'un peu chancelant:
- " La vous voyez mes communs à l'anglaise,

- » Près de l'endroit où je prends mon repas;
- » Là mon boudoir....mais je ne boude pas.
- » Quand mon geolier , d'un air brusque et sauvag<mark>e</mark>
- » Vient m'apporter un limpide potage
- » Assaisonné par mon seul appétit;
- » Quand de ses cless j'entends le triste bruit,
- » Avant-coureur de sa sotte présence,
- » A sa rencontre aussitôt je m'avance;
- » Je viens à bout d'égayer son humeur.
- » Le lendemain mon potage est meilleur;
- » Il m'entretient d'une manière affable,
- » Et quelquesois le vilain est aimable. »

J'en viens à toi, mou triste successeur;
Apprends à rire aussi de ton malheur.
Si quelque jour, traduit à l'audience,
Tu crains le sort d'un jugement fatal,
Fais, si tu peux, rire tou tribuual;
Tu peux dès-lors compter sur l'indulgence.

Vis en repos. Je te laisse en sortant, Sans nul regret, mon petit logement, Legnel n'est point d'une forme nouvelle. Il est fort chand quand la saison est belle; Mais en hiver il est froid à glacer. Que si tu veux pratiquer quelqu'issue Pour essayer de tomber dans la rue, Je te préviens qu'il y faut renoncer; De tes malheurs tu doublerois la somme : Jamais prison ne garda mieux son homme. De ses gros murs le ciment éternel Résisteroit à la force d'Alcide; Et de ce lieu l'architecte perfide A su trop bien, daus son zèle cruel. Sacrifier l'agréable au solide.

Il est encore un secret merveilleux Pour adoucir les maux de l'esclavage : Fais-toi poète, et conjure les dieux

De t'enseigner à parler leur langage. Si tu deviens favori d'Apollon, L'ennui bientôt fuira de la prison; Le dieu des vers, dans le pays des fables Te conduisant par des chemins fleuris, T'entourera d'illusions aimables, Autour de toi voltigeront les ris, Bien plus plaisans et plus recommandables Que les cousins et les chauve-souris. Ton vil grabat, la paille où tu reposes, Changés en lit de jasmins ou de roses, T'inviteront aux plaisirs de l'amour Avec Hébé, Psyché, Flore ou Clytie, Qui te viendront enchanter tour à tour : La sombre voûte à peine recrépie, Triste atelier des travaux d'Arachné, Dont les déhris soupoudrent ton dîné, Tu la croiras un bosquet d'Idalie,

Un vert bocage, où devront à ta voix
Se rassembler les doux chantres des bois.
Tout changera dans la prison hideuse
Où les mortels ont osé t'enfermer;
Car tu pourras à ton gré transformer
L'eau de ta cruche en liqueur onctueuse,
En pur dictame, en breuvage des dieux
Ta cruche même en vase précieux,
Ton pain de seigle en miel du mont Hymète,
Et ton potage en consommé divin....

Le vrai poète est un magicien

Qui soumet tout aux lois de sa baguette.,...

Deviens sorcier, mon ami, si tu peux;

Fais mieux que moi : que ta plume exercée

Soit dans tes mains un talisman heureux

Qui du malheur détourne ta pensée.

En écrivant pour charmer tes loisirs, Entoure-toi de plaisans souvenirs;

Ose parler aux maîtres de la terre En égayant la verve solitaire : Dis-leur combien tu serois enchanté De respirer l'air de la liberté. Tu peux gaîment émouvoir leurs entrailles. Dis qu'un poète entre quatre murailles Perd son génie ainsi que sa santé.... Que tu voudrois observer la nature Ponr la chanter, si c'est leur volonté; Qu'on parle mal, dans une tour obscure, Du doux printemps , des prés , de la verdure , Des rossignols, des échos d'alentour, Et des zéphyrs, et de l'aube du jour, Et des parfums de l'haleine de Flore; Objets charmans dont quelquesois en vers On a pent-être ennuyé l'univers, Mais dont tu yeux l'entretenir encore ..... Observe-leur que la muse en échec,

Fermée à clef, condamnée au pain sec, En cet état s'inquiète et murmure; Qu'elle a besoin d'air et de nourriture. Demande grâce enfin pour tes crreurs; En jolis vers fais amende honorable: Ton repentir touchera tous les cœurs. Mais garde-toi, si tu n'es pas coupable, De carresser l'orgueil d'un oppresseur, Et ne fais pas ramper la poésie En la souillant d'un vers adulateur. Plus courageux, cite la tyrannie Au tribunal du temps et de l'honneur. N'adresse pas une plainte importune A l'ennemi qui t'a persécuté; Mais, dans les fers illustrant l'infortune, Fais-le rougir de ta captivité.

## ÉPITRE

### POLITIQUE ET GALANTE

### A EUPHROSINE DE V\*\*\*.

Écrite en 1793, et imprimée en 1795 dans le journal de Lyon.

Vous voulez, aimable Euphrosine,
Que malgré la foi des sermens
J'entretienne encor ma cousine
De vers amoureux et galans;
C'est rappeler à ma pensée
Des momens bien chers à mon cœur.
Ma muse, à vous plaire empressée,
Chantoit l'amour et le bonheur.
Que j'étois content de moi-même!
Que vous me trouviez de talens!

Tous mes refreins étoient charmans ; Ils disoient toujours : Je vous aime.... Qu'ajouterois-je cependant Dans ces jours de trouble et d'orage? Hélas! il n'est plus ce bel âge Où l'on pouvoit paisiblement Aux beaux-arts destiner sa vie; Où les grâces, la volupté, Sourioient aux fruits du génie; Où la divine poésie Se consacroit à la beauté.... Il est vrai qu'il nous reste encore Un grand nombre de beaux esprits Qui sont bien sûrs, dans leurs écrits, Que la France touche à l'aurore De jours infiniment sereins. Il est vrai qu'en cette occurrence Nos chers frères les jacobins,

Les plus éclairés des humains,

Nous éclairent à toute outrance,

Nous égorgent en conscience,

Et, dégoûtés de tous les biens,

Nous ont pillés par complaisance;

Mais enfin ils nous ont promis

De disséminer leurs lumières,

Et d'envoyer de leurs amis

Jusque dans les deux hémisphères

Pour proclamer ces mots chéris:

Guerre aux châteaux! paix aux chaumières!

Attendu que dans ces dernières

Le pillage seroit sans prix.

Partant, vous pouvez, Euphrosine,
Compter sur un siècle charmant:
Les goujats vont incessamment
Faire des vers comme Racine,

Et de la prose à l'avenant. Les décroteurs ont bien la mine De devenir tout brusquement Astronomes en décrotant. Bientôt les valets d'écurie Et les filles de cabaret, Enfoncés dans un cabinet, Apprendrout la géométrie : Les Français, sans distinctions, Loin des habitudes communes, Tous transformés en Cicérons, Feront abattre leurs maisons Pour s'établir dans des tribunes; Et la, bavardant savamment, Sans culottes et sans enisine, Mourront de faim eloquemment En discutant sur la famine.

Ce n'est pas tout; ear l'univers

Tout rempli de jacobinières,
Dans ses plus sauvages déserts
N'aura que des amis, des frères:
Les Samoëdes, les Lapons,
Les Cafres et les Patagons,
Les Arabes et les corsaires,
Toujours libres, toujours égaux,
Auront des clubs et des bourreaux;
Composeront dans leurs tannières
Des madrigaux contre les rois,
Des almanachs comme d'Herbois,
Et des rapports comme Barrères.

Remarquez que dans les beaux plans
De l'esprit qui nous illumine,
Il faut toujours qu'on assassine;
Et qu'attendu quelques tyrans,
Qu'il est fort prudent de détruire,

Il faudra pendant cinquante ans Nous égorger pour nous instruire. Nous devons convenir anssi, A la louange de nos frères, Que pour nous égorger ainsi Ils donnent des raisons bien claires : C'est toujours de l'humanité Et de la raison qu'on excipe; Et du moins il est constaté Qu'ils nous fout mourir par principe. Il est démontré clairement Qu'il faut que l'homme tue et pille; Qu'on peut sans inconvénient Assommer toute sa famille, En citant Brutus seulement. Ainsi tandis que la machine, Tendrement dite guillotine, Coupe géométriquement,

D'une manière très-humaine,
Dix mille têtes par semaine,
On a la consolation
De voir que notre nation
Sait au moins l'histoire romaine.

Or, vous sanrez que nous avons
Les héros de Rome et d'Athènes,
Les Grecs et Romains, pour patrons.
Nos bandits et nos polissons,
Honteux de leurs noms de baptèmes,
Viennent, ponr plus d'égalité,
De se constituer eux-mêmes
En héros de l'antiquité.
La France à cette heure fourmille
De ces demi-dieux familiers:
En ce moment Gracchus m'habille,
Et Scévola fait mes souliers.

Tontes les vertus politiques Sont mises à l'ordre du jour. Les mœurs, soutiens des républiques, En France ont choisi leur séjour. Ces admirables patriotes Nous conseillent conséquemment, Pour en agir plus décemment, De ne plus porter de culottes; De mettre en réquisition Les femmes qu'on trouve gentilles, Et de peupler la nation En violant les jeunes filles. Mais ce qu'ils ont conçu de mieux, Dans leur incroyable science, C'est d'avoir supprimé les dieux, Et ruiné tonte croyance. Naguère certain député (\*)

<sup>(\*)</sup> Jacob Dupont.

A dévoilé tout le mystère :

- « Messieurs, dit-il, la chose est claire,
- » Il n'est point de divinité;
- » Ce dieu, dont toute la nature
- » Accuse la réalité,
- » N'est qu'un fantôme, je vous jure;
- » Par les sots il fut inventé,
- » Ou, si l'on veut, par l'imposture....
- » S'il venoit à se confirmer
- » Qu'il existe ce dieu snblime;
- » Alors il faut qu'on le supprime :
- » Nous sommes faits pour supprimer;
- » Supprimer est notre maxime;
- » Et le peuple étant souverain,
- » Libre par sa nature même,
- » Ne reconnoît d'Être suprême
- » Que celui qu'il nomme au scrutin. » Au lieu donc des vaines pratiques

De nos catholiques romains, Au lieu de ces antiques saints Dont nous honorions les reliques, Ils en ont créé de tout frais, Objets de nos brillautes sètes : Nous avons des saints coupe-têtes, Et des anges coupe-jarrets. Marat, Châlier, sont dans un temple, Pour nous avoir donné l'exemple Des plus admirables forfaits. Des bouchers leur servent de prêtre, Et, le culte étant libre encor, On sait pourtant qu'ils doivent être Adorés sous peine de mort. Robespierre est le plus terrible: De sa nature incorruptible, On le respecte en frissonnant. Il est le roi des cimetières :

Il epure divinement La république et ses confrères; Le tout en les guillotinant. On assure qu'à l'heure même Ce grand homme, toujours prudent, Organise un Être suprême, Mais pour les sots uniquement; Car dans un siècle de lumières, Et pour nous autres gens d'esprit, On sait bien, entre nous soit dit, Ce que l'on croit sur ces matières. Il s'occupe décidément A nous rendre l'ame immortelle; Et pour notre soulagement, Il nous dégage humainement De l'enveloppe corporelle Qui nuit à notre avancement Dans la région éternelle.....

Je dois me taire cependant, Car la liberté me défend De parler, encor plus d'écrire. Euphrosine, oscrez-vous lire Ce petit discours innocent? Vous ne le lirez qu'en tremblant, La terreur étant décrétée Au nombre des dieux enfantins Qui de la France épouvantée Conduisent les tristes destins, Je sais bien qu'il faut qu'on respecte La machine de Guillotin; Je le sais, vous êtes suspecte; Vous tremblez d'être un beau matin Réunie aux tristes victimes Qui, coupables des mêmes crimes, Emplissent des cachots assreux.... Ah! soyons suspects tous les deux;

Soyons, puisqu'il est nécessaire,
Assassinés pour notre bien;
Car c'est ainsi qu'on régénère
Un peuple qui ne valoit rien,
Et qui devient par ce moyen
Le plus grand peuple de la terre.

#### COUPLETS

#### A CLÉMENCE P\*\*\*.

1793.

Sı de tous les maux de l'absence
Mon triste cœur est tourmenté,
Si je ne puis te voir, Clémence,
Accuses-en la liberté.
En d'autres temps, de mille entraves
Jamais je n'éprouvai l'ennui:
Mais alors nous étions esclaves;
Helas! on est libre aujourd'hui.

Il s'est écoulé, ce bel âge, Ce temps où, libre de soucis, Nous nous aimions dans l'esclavage Sous le règne du roi Louis; Mais j'ai grand tort quand je regrette Ces heaux jours éclipsés soudain; On m'assure dans la gazette, Que je suis libre et souverain.

Tu vas croire que sur ce trône
Où l'on m'a brusquement assis,
Euflé du titre qu'on me donne,
Je vais t'accabler de mépris:
Ah! rassure-toi, ma Clémence,
Jamais je n'eus moins de fierté;
Fais grâce à ma triste puissance;
Prends pitié de ma majesté!

Si, par un étrange miracle, Je cesse d'être libre un jour, Alors je pourrai sans obstacle, Te voir et te parler d'amour.... O doux moment! ô bien suprême! Dans tes fers quelle volupté!... Mais je me tais, car l'amour même Est suspect à la liberté.

# LE TROUBADOUR ÉMIGRÉ.

#### ROMANCE.

1795.

Je suis un tronbadour français;
Je fuyois ma triste patrie:
Hélas! qu'y faire désormais?
Ils ont fait mourir mon amie!
Je craignois aussi les bourreaux;
Et, voulant conserver ma vie,
Je mets tous mes biens sur mon dos
Pour m'en aller en Helvétie.

Ayant marché tout en tremblant, Sur les bords du Léman j'arrive: J'y comptois bien paisiblement Exercer ma muse plaintive, Lorsqu'un bailli trop inhumain,
A qui j'offris mon humble hommage,
Me dit: « Monsieur, faut demain
» Vous éloigner de ce rivage.»

- « Eh quoi! lui dis-je, monseigneur,
- » D'où vient cet ordre tyrannique?
- » Un troubadour feroit-il peur
- Ou mal à votre république?
   Lors je lui chante mes malheurs
- Sur un air tendre et pathétique:
- « Monsieur, dit-il, portez ailleurs
- » Votre muse et votre musique.»

Tout consus, dans mon embarras Chez les Germains je m'achemine; C'étoit le temps des noirs frimas: J'ayois une bien froide mine. On me parle; dieu! quels accens!
Oh! que leurs manières sont dures!
Je faisois de beaux complimens,
Je n'obtenois que des injures.

Qu'entends-je? quel bruit! quel fracas!
Autour de moi je vois la guerre.
Je m'engage dans les combats,
Je prends un air bien téméraire.
Beaucoup de gloire m'attendoit,
Disoit-on, après la victoire:
Jamais on ne la remportoit,
Et je n'attendis pas la gloire.

Accablé de soins et d'ennuis, Je déserte la Germanie. « Allons, dis-je, voir un pays » Ou du moins règne l'harmonic.» J'arrive dans ces lieux brillans Où Thétis, du sein de son onde, Porte des milliers d'habitans Qui sont les plus joyeux du monde.

Loin des combats, loin de Paris,
Dans la plus belle des demeures,
Parmi les plaisirs et les ris,
Je voyois s'écouler mes heures:
J'admirois tout dans ce séjour,
Et de tout je faisois l'éloge;
Mais on veut me pendre un beau jour,
Pour avoir bien parlé du doge.

On me rend à la liberté,
Dégoûté des panégyriques.
Bientôt pour certaine beauté
Je preuds des goûts métaphysiques.

Je vais à sa fenêtre un soir Pincer ma triste mandoline; D'être adoré j'avois l'espoir, Un mari jaloux m'assassine.

Je suis malade dans mon lit,
C'est la fin de mes aventures.....
Assassiné, chassé, proscrit,
Ayant pour tout bien,... mes blessures....
Vous qui rimez et qui chantez,
Vous, beaux esprits, mes chers confrères,
Plaignez dans vos prospérités,
Le plus malheureux des trouvères.

### A MADAME D\*\*\*,

Qui me reprochoit de n'avoir point fait de vers pour elle.

1789.

Ne me reprochez plus, madame,
De ne savoir pas bien aimer;
Pardonnez à ma sotte flamme,
Qui se déclare sans rimer.
Ah! je vous aime trop, sans doute,
Pour suivre l'ennuyeuse route
D'un amoureux à madrigal.
Ma foi, Pégase est l'animal
Que je sais monter le plus mal;
Et si cela vous est égal
Je vais continuer, pour cause,

D'être un amant fort trivial, Et de vous adorer en prose. Je plains un insipide amant Qui s'en va toujours rimaillant, Tant en absence que présence; Qui ne soupire qu'en cadence; Qui divise en huit ou dix pieds Et son amour et sa tendresse; Qui meurt et succombe sans cesse, Quoique bien ferme sur ses pieds. Il est clair, tandis qu'on s'escrime A ranger quelques mots oiseux, Que les choses n'en vont pas mieux; Ou n'aime point tandis qu'on rime. Je ne connois rien de plus sot Qu'un amoureux qui se lamente, Et cependant vous dit je chante; Qui se tue à chercher un mot,

Au lieu de chercher son amante.
On sait bien que dans ce moment
Il n'écrit jamais, je vous aime
Que pour le faire incessamment
Rimer avec ardeur extréme....

Quand j'étois encor tout poudreux,
Tout boursousselé de rhétorique;
Quand je brûlois des premiers seux
Pour certaine beauté rustique;
Alors, au moins tous les matins,
Il s'échappoit de ma cervelle
Trois ou quatre légers quatrains
Contre les attraits de ma belle.
Le soir, je rodois autour d'elle,
Et je lui glissois dans la main
Ma misérable kirielle;
Je revenois le lendemain
Avec une dose nouvelle.

Vous sentez bien que les appas, Que les rigueurs , que l'infortune.... Que le soleil, même la lune, Au besoin ne me manquoient pas. La rime ne me coûtoit guère. Par sois ma novice beauté, Dont l'esprit n'étoit pas vulgaire, M'assuroit l'immortalité Si je poursuivois la carrière, Et, dans l'excès de sa bonté, Ne me comparoit qu'à Voltaire. C'étoit de quoi mettre à l'envers Une tête encor bien légère : Aussi je redoublois de vers; Aussi ma belle Dulcinée, De poésie assassinée. Se vit réduite à conjurer Mon Apollon impitoyable

De s'arranger à l'amiable, Et de la laisser respirer. Il faut qu'une beauté respire. Alors je suspendis ma lyre, Honteux de mon acharuement....

Mais dites un mot cependant.

Je puis facilement encore

Dire en vers que je vous adore,

Et vous envoyer des paquets

De mes madrigaux circulaires:

Car ils vont bien à tous sujets.

En voulez-vous dix exemplaires?

Assurément ils sont tout prêts.

Vous vous appliquerez, madame,

Ce qu'ils renferment de plus beau.

Je ferai relier en veau

Ce témoignage de ma flamme....

Mais je vous vois frémir un peu
De mes offres trop généreuses.
Rassurez-vous : ce n'est qu'un jeu,
Et je vais condamner au feu
Toutes mes rimes amoureuses.
Vous méritez, sans contredit,
Qu'on vous respecte davantage;
Et mon cœur est le seul ouvrage
Dont je puisse vous faire hommage
Sans compromettre mon esprit.

## A MON AMIR...,

Qui me demandoit une Ode à l'Amitié.

Mon ami, tu voudrois une ode:
C'est m'imposer de rudes soins.
La demander est fort commode....
La refuser ne l'est pas moins.
Je ne sais point, comme Pindare,
Ce démon lyrique achevé,
Monter à la hauteur d'Icare,
Pour retomber sur le pavé,
Ou m'engloutir dans le Ténare.
Je n'ai jamais su mettre en jeu
Les cieux, les enfers, la nature,
Et dire que je suis un dieu,

Quand je suis une créature De bien misérable structure, Qui végète dans ce bas lieu, Et compose au coin de son feu Des vers de huit pieds sans césure, Que le ciel estime sort peu. Je suis d'accord qu'on applaudisse A Pindare, à ses adhérens: Ce sont de fort habiles gens; Mais que Pégase les béuisse. Pour moi je n'ose prendre un ton Que renîroit mon caractère; Et pour les beaux yeux d'Apollon Je ne quitte jamais la terre. Si je fréquente quelquesois Les neuf sœurs soi-disant pucelles, Dans mon logis je les reçois, Je ne monte jamais chez elles.

J'ai chanté le dien des repas, Mais loin de la double colline, Où je sais qu'on ne dine pas. Je lui préfère la cuisine.... Ainsi je dois à l'amitié Prêter un modeste langage, Sauf à faire grande pitié Aux fiers Malsherbes de notre âge. Pour peindre ce doux sentiment Que d'heureux rapports fout éclore, Il n'est pas besoin du talent De Thomas ou de Matamore; L'ami qu'on aime tendrement Se passe bien de métaphore, Et veut qu'on dise bonnement : Je t'aime, et non pas je t'adore. Naturel et simplicité, Ce sont les talens que j'implore ....

Je demande aussi la gaîté,
Don plus recommandable encore.
Je ris des langoureux accens
D'un Oreste à grauds sentimens,
Qui porte un cœur toujours malade,
Et fait redouter à Pilade
Ses tragiques embrassemens...
Je termine ma période.
Je t'aime avec sincérité....
Ce vers n'est pas trop exalté:
Il brilleroit peu dans une ode;
Il ne dit que la vérité.

# CURE MÉRVEILLEUSE,

Oυ

## GUÉRISON D'UN PHILOSOPHE.

J'Avois gagné certaine maladie
Qui se rapproche et tient de la folie:
J'étois privé de raison, de bon sens;
Parsois pourtant j'en rattrapois l'usage.
Pour prévenir de nonveaux accidens,
Je crus devoir recourir aux talens
D'un médecin habile autant que sage.
— Racontez-moi dans le plus grand détail,
Dit le docteur, le mal qui vons possède.
Sur ce rapport je serai mon travail,
Et tâcherai d'appliquer le remède.

- Voici le fait : J'éprouve à chaque instant Certain besoin impérieux d'écrire, De compiler, commenter et traduire. Je ne saurois dormir paisiblement. Souvent la nuit en sursant je me lève : Tout en rêvant je couche par écrit Ce qui dans l'ombre a troublé mon esprit, Et je compose un livre de mon rêve. Je ne lis pas un seul mot des anciens, Qu'à ce sujet je n'exerce ma plume. Je prends bientôt leurs travaux pour les miens, Et j'en compose un moderne volume, Lequel, revu, corrigé, mis au net, Je vais porter à monsieur Crapelet.

Quand un Fréron s'attache à me poursuivre, Et sans respect s'amuse à me gloser; Pour lui prouver la bonté de mon livre, Je crie au meurtre, et cours lui proposer

De lui lancer une balle mâchée Dans la cervelle, ou l'artère trachée.... On me retient.... Je répands mes noirceurs Sur le papier ; je dirige ma rage Contre mon siècle, et contre les auteurs Dont les écrits me portent quelque ombrage. Je les insulte, et je les pousse à bout, En les traitant, dans mes rimes peu chastes, De polissons, de gueux, de pédérastes; Puis je gémis sur la perte du goût; Et, m'enfermant pendant une semaine, Sans m'approcher de créature humaine, A mon humeur je donne un libre cours..... Je voudrois être au dernier de mes jours. Tantôt je veux abandonner la ville, Me retirer dans un bois de sapins, Faire mon tron parmi cenx des lapins, Brouter de l'herbe avec l'auteur d'Émile....

Je dine peu. — Soupez-vous? — Encor moins. J'ai des raisons pour négliger ces soins.... - Je vous entends. Sur votre nourriture Vons éprouvez quelque disficulté.... On m'avoit dit que la littérature 'A ses amis faisoit la charité; Qu'on avoit fait une quête publique Pour assister les pauvres gens d'esprit.... Que n'allez-vous partager le produit D'une collecte aussi philantropique? Vous êles fier? — Un peu. — Vous avez tort. Si vous aimiez la soupe économique, Et faisiez cas des bouillons de Rumfort?.... - Mourir de saim n'est pas ce qui me touche; "Je ne tiens pas aux plaisirs de la bouche. Pour me nourrir peu de chose suffit. Dans mon état j'ai si peu d'appétit! Sommes-nous faits pour manger et pour boire?

J'ai faim et soif, mais, hélas! c'est de gloire: On m'en refuse, et voilà mon malheur! De là, je crois, cette affreuse maigreur, Ce teint plombé, cette mine allongée, Cet air sournois, ces accès de conrronx.... Vous m'esfrayez; donnez-moi votre pouls; Voyons la langue... elle est un pen chargée.... En travaillant, quels livres lisez-vous? Quel est, mon cher, l'aliment ordinaire De votre esprit? — Helvétius, Voltaire, Rousseau, Mably, Diderot, Condorcet, Bayle, Rainal, le baron de Copet.... Le plus souvent, pour aider mon génic, Je vais puiser dans l'Encyclopédie, Dont chaque livre avec profusion Peut me fournir de l'érndition, Des mots abstraits, de la métaphysique, Et de l'esprit par ordre alphabétique....

-Que pensez-vous de la religion?

— Je penche un peu pour un être suprême, Premier moteur... Mais quand j'y songe bien, En vérité, je ne penche pour rien...

- Sur l'homme, enfin, quel est votre système?

— Je crois que l'homme est un simple animal,
Un composé de subtile matière
Qui, mise en jeu par un souffle vital,
Retourne ensuite en petite poussière
Dont se nourrit lè règne végétal....

Nous nous changeons peut-être en d'autres bêtes.

Il se pourroit, tout d'eteur que vous êtes, Que vous prissiez la forme d'un cheval....

— Fort bien; je vois dans votre maladie
Un caractère alarmant et fâcheux,
Lequel provient d'une philosophie
Qui fait chez vous des ravages affreux.

J'y réfléchis, et je ne trouve encore

19...

Aucun remède au mal qui vous dévore.... Mais attendez .... J'en vois un tout nouveau Dont je concois un favorable augure: Je le crois propre à guérir le cerveau Le plus felé par la littérature, Par l'atheisme et l'incrédulité. On le peut faire avec facilité, Car il s'agit d'une simple lecture Qui peut produire un merveilleux effet.... Pendant un mois vous lirez, s'il vous plaît, Châteaubriant sur le christianisme.... - Vous me voulez remettre au catéchisme : Ce livre-là, selon quelques savans, Peut tout au plus séduire des enfans. Vous me donnez un secours inutile. Le titre seul m'a causé du dégoût, Et le sujet a remné ma bile. - L'avez-vous lu tout entier? - Pas du tout. - Il faut vous vaincre et lire jusqu'au bout....

Je surmontai bientôt ma répuguance.... O de ce livre esset prodigieux! En peu de temps il dessilla mes yeux. Dans mon esprit une douce croyance S'introduisit par un charme nouveau: Je sus rempli d'amour et d'espérance; Je crus sortir de la nuit du tombeau. Humilié de mes erreurs grossières, J'en reconnus la cause avec effroi. Je m'étonnai du charme de la soi, De la beauté du culte de nos pères. Des jours sereins se levèrent pour moi. Sur l'avenir j'osai porter la vue. La vérité dans mon cœur desceudue Y ramena le calme, le bonheur.... Je sus guéri de ma mauyaise humeur,

De mon orgueil, de la sotte manie
De publier d'impertinens écrits;
Plus éclairé, j'eus plus de modestie,
Et je laissai messieurs les beaux esprits
Se rengorger dans leur philosophie....
Je rendis grâce au mortel inspiré
Dont le génie et le touchant langage
Avoient produit ce bien inespéré.
Mon médecin eut aussi mon hommage....
A son remède, amis, ayez recours,
Si quelques manx troublent votre pensée:
Consiez-vous à cette panacée
Pour prolonger et consoler vos jours.

# VOYAGE D'UN POÈTE

#### EN BÉOTIE.

Voulant rimer et ne sachant que dire;

Ayant en vain cherché dans mon cerveau

Quelque sujet agréable et nouveau;

Désespéré de ma triste impuissance,

Je m'avisai d'une invocation

Où des neuf sœurs j'implorai l'assistance.

Je n'obtins rien de ma pétition

Que j'avois faite en huit vers héroïques

Des plus ronflans et des plus magnifiques,

Qui finissoient par ce vers assez fort:

Accordez-moi du génie, ou la mort....

Vaine demaude, inutile prière! De mes huit vers je n'eus pas le salaire: . Les doctes sœurs en firent peu de cas; Je restai sot, et je ne mourus pas. Or, savez-vous, dans l'embarras extrême Où se trouvoit mon esprit attéré, Ce que je fis? Je m'en allai moi-mème, Par le plus court tout droit au mont sacré, Sur l'Hélicon, lieu de la Béotie, Où je savois par ma mythologie Que demeuroient les chastes déités.... Je ne dis point quelles dificultés J'eus à souffrir dans ce pélerinage. J'étois à pied, comme on peut le penser: Ce fut toujours la monture du sage. Ainsi monté pour très-peu dépenser, Portant au dos mon petit équipage, Formé d'un sac de cuir demi-tané,

D'une bouteille à mon col attachée,
D'un encrier à Saint-Claude tourné,
Et d'une plume à ma dinde arrachée,
En peu de temps je me trouvai grimpé
Sur le sommet par les sœurs occupé.
J'entrai bientôt dans le temple des muses,
Balbutiant quelques foibles excuses
Sur mon projet peut-être extravagant,
Et je finis par le discours suivant:

« Je vous salue, ô filles de mémoire,

» Source d'esprit, de génie et de gloire!

» Me direz-vous pourquoi vous refusez

» De m'inspirer quand je vous en supplie?

» Pourquoi mon triste et malhenreux génie

» Ne peut trouver que des sujets usés,

» Qui, produisant des phrases rebattnes,

» Et de grands mots mille fois répétés,

» Portent toujours mes lecteurs dans les nues,

- » On sur les bords des ruisseaux argentés?...
- » Me direz-vous pourquoi mes tragédies
- » Par des sifflets sont toujours accueillies,
- » Malgré le sang que j'ai l'art d'y verser;
- » Malgré le soiu que je prends d'y glisser
- » Des traits assreux, des scènes déchirantes,
- » Et d'égorger jusques aux confidentes,
- » Pour attendrir et pour intéresser?
- » Quand sur les pas de Regnard, de Molière,
- » Je veux comme eux instruire en amusant,
- " Me direz-vous par quel autre accident
- » Je n'instruis point, et je n'amuse guère?
- » Que si je veux, à l'exemple d'Homère,
- » Mettre en récit quelques grandes fureurs,
- » Et célébrer les vainqueurs de la terre,
- » La terre, hélas! se rit de mes vainqueurs....
  - » Que faites-vous? ô pucelles chéries!
- » Sur vos sophas tristement endormies?

- » Ai-je envers vous oublié mes devoirs?
- » Et quand ma voix vous invoque sans cesse,
- « Ai-je mauqué d'égards, de politesse?
- » Vous auroit-on retiré vos pouvoirs? »

Lors une Muse entr'ouvrant la paupière,

(Elle l'avoit abaissée un moment

Pour m'écouter avec recueillement )

Me dit ces mots d'une voix débonnaire,

Tant en son nom qu'au nom de ses huit sœurs :

- « Nous prenons part, mon cher, à tes malheurs,
- » Car nous avons pour toi quelque tendresse,
- » Quoique bien soible et bien mince rimeur;
- » Mais tu nous fais l'aveu de ta foiblesse,
- » C'est un grand point, et qui te fait honneur
- » Dans notre esprit.... Beaucoup de tes confrères,
- » En parlant d'eux, ne sont pas si sincères.
- » Tu n'es qu'un sot.... L'arrêt est rigoureux;
- » Mais ce n'est pas un destin si suneste

- » Console-toi : la sottise modeste
- » Est préférable au talent orgueilleux.
- » Vas, mon ami, retourne tout à l'heure
- » Dans le grenier où tu fais ta demeure.
- » Quoiqu'assez près du logement des dieux,
- » Il faut cesser ton commerce avec eux...,
- » Dans ton hameau n'as-tu pas un asile,
- » Un petit coin de terre à défricher?
- » Tu feras mieux de te mettre à bêcher,
- » Et de semer, dans un terrain fertile,
- » Un peu de mil, de seigle, ou de froment,
- » Pour t'assurer un solide aliment....
- » Car nous jugeons aisément à ta mine
- » Qu'on dîne mal dans ta froide cuisine,
- » Trop rapprochée , hélas! du firmament....
- » Il est assez de poètes vulgaires
- » Qui, dans Paris malheureux locataires,
- » Au labourage ont dérobé leurs bras;

" Qui, s'emparant des plus hauts galetas,

» Laissent languir leurs terres nourricières

» Et sottement, une plume à la main,

» Chantent Cérès tout en manquant de pain....

" De ces messieurs la foule est inouie.

» Mes sœurs et moi voyons avec douleur,

» Chez les Français, souvent la poésie

» Tourner la tête au fils du laboureur

» Qui, s'échappant du foyer de son père,

» Cherche la gloire, et trouve la misère.

» Laisse, mon cher, ce métier dangereux

» A ces mortels nés sous un astre heureux,

» Au sein des arts, du goût et du génie,

» Qui, pénétrant dans les secrets des dieux,

» Sont appelés à l'éternelle vie;

» Laisse Delille, au premier rang assis,

» De ses beaux vers enrichir son pays.

» En l'inspirant pour honorer cet àge,

- » Nous ayons mis le comble à nos trayaux:
- » Nous ne pouvons inspirer davantage,
- » Et devons prendre un siècle de repos.... »

  Je fus d'abord saisi d'un peu de honte

A ce discours par la raison dicté.

- « Adieu, mes sœurs, vous me donnez mon compte;
- » Je le reçois, et j'en snis enchanté.
- » De vous servir j'étois fort dégoûté.
- » De vos conseils la sagesse est visible :
- " Je vais les suivre, hélas! s'il m'est possible. "
  Lors, reprenant mon sac et mon bâton,
  J'ai pris congé des filles de mémoire',
  Et, sous leurs yeux brisant mon écritoire,
  J'ai sans regret déserté l'Hélicon.

Or, maintenant exempt d'inquiétude,
De ma sottise ayant la certitude,
A mon esprit je ne demande rien.
Dans mon hameau, maître d'un petit bien,

20...

Je fais germer, sans effort de génie, Un grain utile au soutien de ma vie; Logé moins haut, et moins souvent à jeun, Je suis heureux,.... et j'ai le sens commun.

# ALLÉGORIE,

# A M....

C'est un voyage que la vie;
Chacun le dit, on n'a pas tort.
L'homme chemine vers la mort.
Le ciel m'a mis de la partie,
Et, pour arriver à ce port,
Je marche avec ma compagnic.
Mon ami, voici l'abrégé
De mon petit itinéraire:
Pendant deux ans j'ai voyagé
Dans un berceau, sous les yeux de ma mère.
J'aurois préféré cependant,
Déjà philosophe naissant,

20...

D'aller à pied pour mieux voir la nature;
Mais trop foible pour cette allure,
On me tenoit fort prudemment
Emmailloté dans ma voiture.
Bientôt prenant plus de vigueur,
Protégé par une lisière,

J'essayai quelques pas, timide voyageur, Sur la pelouse et la fougère.

> Tout conspiroit à m'entraver : Je tombois à la moindre ornière ,

Mais je trouvois la main d'un père Toujours prête à me relever.

De ma course trop incertaine

Je ne connoissois pas la langue du pays....

Je l'appris saus beaucoup de peine.
Pour mon usage, selon moi,
Cette langue devoit suffire:

Mes guides, je ne sais pourquoi, Dans le pays latin voulurent me conduire.

> Oh! que j'éprouvai de tourmens Sur cette contrée étrangère! Que de fàcheux et de pédans

Vinrent en foule obstruer ma carrière!

Je fus, pendant mes plus beaux ans,
Poursuivi par Jean Despautère,
Lequel, armé de rudimeus,
De férules et de lanières,
Me fit cheminer à pas lents,
Eu me donnant les étrivières....

Je rencontrai Cornélius Nepos, Cicéron, Quinte-Curce, Ovide, Phèdre, Horace, Qui me suivirent à la trace,

Pour achever de troubler mon repos. De leur pays enfin je gagnai la frontière, Et je sautai de joie en quittant une terre Où j'appris, pour tout fruit d'un voyage assez long, A conjuguer un verbe, et décliner un nom.

Je repassai dans ma triste patrie,
Dont le ciel me parut plus beau.
Je me vis logé de nouveau
Dans ma première hôtellerie.
J'aurois vouln fixer mes pas
Dans cette demeure chérie:
Mais dans la course de la vie,
Hélas! on ne s'arrète pas.

A vingt ans de l'amour j'abordai les états.

Une avenue ombragée et sleurie

Sembloit me conduire au bonheur:

Je sentis tressaillir mon cœur;

Mille beautés enchanteresses,

Mille plaisirs m'étoient offerts;

Vers le soir, d'aimables hôtesses

Me recevoient à bras ouverts.

Je payois mon écot aux belles

Avec noblesse et générosité:

Car de marchander avec elles

Je n'eus jamais l'indignité.

Ma confiance, hélas! fut vaine;

Et je m'aperçus avec peine

Que chez l'amour, ainsi qu'ailleurs,

On écorchoit les voyageurs.

Je m'avançai changeant de gîte,

Et cherchant à mieux me loger:

Je ne gagnai rien à changer,

Mon espérance fut détruite :

Je vis s'obscurcir l'horison.

La jalousie et le soupçon

Vincent me saisir an passage.

Adieu, chimère, illusion,

Charme de mon premier voyage;

Adieu, chemins semés de fleurs, Bosquets de myrtes et de roses !... O cruelles métamorphoses Des objets les plus enchanteurs! A Paphos, a Cythère, au Gnide, Mes yeux ouverts et détrompés Ne virent plus qu'un sol aride, Des lieux sauvages, escarpés, Des abîmes, des fondrières, Des seutiers obscurs et glissans Où d'indignes aventurières, De par l'amour, détroussoient les passans. Je m'armai contre leurs outrages. Bon gré, malgré, j'emportai mon paquet : Henreux dans mon petit trajet D'avoir sauvé mes équipages.

De voyager avec les sages

Je formai le noble projet.

J'osai, parmi des routes incertaines,

De la philosophie aborder les domaines,

Et voir ce pays si vanté,

Séjour des sciences humaines,

De la raison et de la vérité.

Sur les hauteurs de la métaphysique

Je m'élançai très-fièrement.

Là, d'un horison magnifique

Je voulus jouir un moment....

A peine arrivé sur le faîte,

Il me fallut rétrograder;

Mes yeux troublés n'osèrent regarder,

Je faillis à perdre la tête.

J'interrogeai quelques passans

Pour sayoir les raisons des choses,

Et je consultai les savaus

Sur les effets et sur les causes....

Les savans se gardèrent bien D'ayouer leur insuffisance.

Ils m'expliquèrent tout : la fin et le moyen, Les principes de l'ame et de l'intelligence;

> Comment l'homme se meut et pense; L'essence du mal et du bien....

Je vis bientôt que leur science, Hélas! étoit égale à rien.

Ennuyé de leur entretien, J'osai les inviter à garder le silence....

> Mais qui peut modérer l'essor De leur sublime impertinence? Je partis: ils parlent encor.

Je crus, pour me guérir du doute,
Devoir marcher le compas à la main.
Je mesurai tout sur ma route,
Et je calculai mon chemin.

A mes calculs la terre fut soumise:

Je ne la vis qu'en arpenteur.

J'étendis l'esprit d'analyse

Jusques aux replis de mon cœur.

D'une cruelle certitude

Mes esprits furent attérés,

Et ma marche devint plus rude

Sur des sentiers trop éclairés.

Le repos m'étoit nécessaire:
Mais pouvois-je me reposer?
Chemin faisant, pour me distraire,
Je m'avisai d'herboriser.
Je courbai mon corps vers la terre,
Pour éplucher ses végétaux.
J'appris mille termes nouveaux.
Je classai tout ce qui végète.
J'entrepris de graves trayaux

Sur la bourache et sur la paquerette; Je parlai de la moindre herbette Comme on parleroit d'un héros. Je fis des efforts de mémoire Aux dépens de mon jugement : Je n'étois plus qu'un répertoire, Ou qu'un catalogue ambulant. J'avois déponillé la nature Pour me composer un herbier: Mes conquêtes sur la verdure Se convertirent en fumier. Ma récolte scientifique Périt ainsi que mon espoir: Ce sut le prix de mon savoir, Et le fruit de ma botauique.

Je me détournai savamment De toutes les routes battues.

Je cras marcher plus surement En portant mes regards aux nues. J'imitai les navigateurs Perdus sur les plaines liquides : Je pris les étoiles pour guides Et les astres pour conducteurs. Pour scruter la voûte étoilée, Et pensant la voir de bien près, Je me fis prêter à grands frais Les Innettes de Galilée. J'établis avec appareil Ce bel instrument sur la dune.... Je vis des arbres dans la lune, Et des croutes dans le soleil.... Je vis..., je sentis que ma vue S'affoiblissoit sensiblement, Et que je gagnois la berlue An spectacle du firmament.

Dans le domaine des sciences Je m'égarai presque toujours. Mes calculs, mes expériences Mc fournirent de vains secours. Enfin, au milieu de ma course Je suis naguère parvenu. Le Pinde m'offre une ressource: J'arrive saus être counu. Du Permesse je vois la rive : Ce lieu me paroît enchanté; Je vois la gloire en perspective, Et plus loin l'immortalité. Mais j'observe tout en silence, Et ne vois plus qu'une contrée immense Dont on arrache à peine quelques fruits. En vain on la cultive encore: Les fleurs naissent avant d'éclore;

Les lauriers même y sont flétris

En dépit des pleurs de l'aurore.
J'y vois de maigres habitans,
Gonflés de grands mots et de rimes,
S'agiter, se battre les flancs
Pour essayer d'être sublimes,
Et n'en être que plus rampans.

Je les vois assiéger le temple de mémoire, S'y battre pour un grain d'encens,

Et s'avilir pour l'amour de la gloire.

Je les vois tomber en cherchant

 $\Lambda$  s'élancer hors de leurs sphères :

Persuadés, tout en boitaut,

Qu'ils marchent plus droit que leurs pères....

Il n'importe, avec eux je veux encor marcher,

Pour m'égayer et me distraire ; Et si je dois aussi broncher,

Bronchons gaîment dans la carrière.

N'immolons point notre gaîté

21...

A l'ambition indiscrète D'occuper la postérité. Gardons-nous de la vanité Qui déshonore le poète. D'un vain talent enorgueilli, Fant-il, en ma folie extrême, Imprudent, m'oublier moi-même Pour me dérober à l'oubli? Faut-il, avide de fumée, Me préparer mille tourmens, Pour faire ouvrir quelques instans Les bouches de la renommée? Ne perdons point notre repos Au métier d'arranger des mots, Et d'ennoblir la vile prose. Pour être un peu plus que des sots, Ne nous croyons pas quelque chose. Sur quoi fondons-nous notre espoir,

Et qu'avous-nous appris en somme?

Que savous-nous depuis que l'homme
S'est mis à chercher le savoir?

Il n'est qu'une science sûre:
C'est celle qui nous dit tout bas

Que la mort est un dernier pas

Qu'il faut faire dans la nature....

Déjà je crois te voir de près,
O mort! fant-il que je te cède?
Approche, tu n'es pas si laide,
Et je m'accontume à tes traits;
J'observe en riant ton visage,
Il ne m'inspire plus d'effroi:
J'ai rencontré dans mon voyage
Mille objets plus hideux que toi....
Eh quoi! tu fuis sur mon passage!....
Je ne dois pas en murmurer.

Ton indifférence m'honore:
J'attendrai; je n'ai pas encore
Grand besoin de te rencontrer;
Mais tu n'as qu'un seul mot à dire;
J'obéirai même en chantant.
Je n'attristerai point l'ompire
Où tu règnes si tristement:
Je suis capable en t'abordant
De partir d'un éclat de rire.

# DIALOGUE

# ENTRE UN POÈTE ET SA MUSE.

# LE POÈTE

Quelle étrange sureur te porte à me poursuivre?

Sans toi, serois-je un sot, et ne saurois-je vivre?

Muse, pour être heureux et pour me saire aimer,

Ai-je toujours besoin d'écrire et de rimer?

Eh! pour dieu, laisse-moi m'occuper d'autre chose,

Vaquer au soin divers que le devoir m'impose.

#### LA MUSE.

Tu n'y vaqueras point. Je me sais une loi De ne te point quitter, de m'attacher à toi,

De l'occuper sans cesse à la ville, au village, Et de ne point souffrir que ton esprit volage Jamais en aucun lieu puisse avoir d'autre emploi Que celui de rimer et de songer à moi.

### LE POÈTE.

J'avois pensé d'abord, en te rendant hommage, Faire de cette intrigue un simple badinage; Te prendre, te quitter au gré de mes désirs, Comme un amant léger, amoureux des plaisirs; Mais en toi je crois voir une épouse acharnée, Qui fait valoir les droits d'un fàcheux hyménée, Qui du lit nuptial me faisant approcher, Eu vertu d'un contrat, me force à me coucher.... Tu le veux, j'y cousens, et je reprends la plume; Mais en de vains projets mon esprit se consume: Sur des sujets tout neuss il voudroit s'exercer, J'écrirois assez bien si je savois penser,

Penser avant d'éctire est pourtant nécessaire ; Je voudrois m'éloigner de la ronte vulgaire ; Je voudrois que mes vers semés de nouveaux traits....

LA MUSE.

Rime toujours, mon cher, tu penseras après.

LE POÈTE.

Que vais-je faire enfin?

LA MUSE.

Fais une tragédie.

Déterre dans l'histoire, ou la mythologie, Quelque vieil assassin, quelque illustre bourreau; Enchàsse ses forfaits dans un cadre nouveau; Fais dans tes vers sanglans, dans tes scèncs hardies Admirer ses fureurs aux tiennes réunies. Toucher ne suffit plus: tàche de faire peur; Sonde, avec Lemercier, les abimes du cœur; Rajeunis à ton tour d'antiques parricides, En remuant encor la cendre des Atrides.

## LE POÈTE.

Hélas! de tels sujets ne me conviennent pas,
Et je n'ai pas de goût pour les assassinats.
Je sais bien qu'aujourd'hui le parterre s'ennuie,
Quand tout ne finit pas par une hémorragie:
Je ferois malgré moi plaisanter mes héros,
Et les tiendrois toujours sains, gaillards et dispos.

#### LA MUSE.

Eh bien! puisque le sang te déplaît sur la scène , De Molière et Regnard aborde le domaine.

### LF POÈTE

Eh! que faire après eux? Ils ont tout moissonné.

Il ne nous reste plus qu'un champ infortuné,

Tout couvert de chardons, de ronces, d'herbes fades....

#### LA MUSE.

On y trouve du moins quelques Garçons malades. \*

LE POÈTE.

Je voudrois faire rire, et je vois à regret Qu'on chercheroit en vain.....

#### LA MUSE.

Je ris de ton projet.

Le rire est condamné dans ce siècle risible:
En bonne compagnie il n'est plus admissible;
Il est aux boulevards à peine pardonné;
Méprisé du beau sexe, il est abandonné
Aux bourgeois du marais, aux courtauds de boutiques,
Qui n'ont pas le moyen d'être mélancoliques.

<sup>\*</sup> Titre d'une comédie nouvelle.

LE POÈTE.

Je renonce à briller au théâtre français, Si la tristesse seule y donne des succès.

LA MUSE.

Eh bien! sur l'épopée il saut monter ta lyre; Fais un poëme.

LE POÈTE.

Il faut que le public respire.

De poèmes sans fin nous l'avons harassé:
On en a fait, je crois, quatre cents l'an passé.
Moi-mème j'ai grossi le catalogue immense
De ces productions qui désolent la France;
J'ai, d'un ton didactique, appris à l'univers,
L'art de boire et manger, en quatorze cents vers:
Tu le sais.

#### LA MUSE.

Je t'attends aux œuvres fugitives. La Loire ou le Lignon n'ont-ils pas sur leurs rives Quelques Amaryllis, ou quelques Margotons Que l'on puisse adorer et poursuivre en chausous? Aux lieux qu'ont illustrés les Hilas, les Silvandres, On doit, même en vers durs, dire des choses tendres. L'amour te fournira mille termes charmans, Qui font des vers fort beaux, quoique vides de seus. A des amis, en l'air, adresse des épîtres; Dis-leur qu'ils sont du goût les souverains arbitres. Ensuite, à leur défaut, réponds-toi poliment; N'épargue pas l'éloge à ton petit talent. C'est aiusi qu'en usant d'innocens stratagêmes, Ceux qui manquent de gloire en composent eux-inêmes. Enfin, si ton esprit see, aride et brutal, Ne peut arriver même au plus froid madrigal,

Les Grecs et les Latins ont de quoi te suffire; Ils sont la toujours prêts à se laisser traduire. Je t'offre leur esprit pour le mêler au tien: C'est un mélange utile, et qui ne coûte rien. Traduis-les en détail, pour épargner ta peine; Donnes-en des fragmens une fois par semaine; Et bientôt, sans effort, avec l'aide du temps, Tu te feras un nom, de fragmens en fragmens.

### LE POÈTE.

J'emploirois volontiers ce moyen salutaire,
Mais la langue des Grecs ne m'est pas familière;
Et souvent, pour comprendre un poète latin,
J'ai besoin d'implorer l'aide d'un Calepiu;
Je craindrois de tomber en d'étranges méprises,
Et de faire aux anciens dire quelques sottises.

#### LA MUSE.

Je te tiens sur ce point suffisamment instruit.

On ne lit plus, mon cher, les auteurs qu'on traduit;

Il vant mieux s'en fier aux versions en prose.
Un poète traduit librement, et pour cause;
Il imite plutôt. Aux auteurs imités,
Il ne mauque jamais de préter des beautés.....
Horace, Juvénal, Ovide et leurs semblables,
A force d'être beaux ne sont plus connoissables.

### LE POÈTE.

J'adopte sur le champ ce commode travail.

Horace me fournit une épître sur l'ail;

J'emprunte une tempète, un combat de Virgile;

Je cherche dans Homère une fureur d'Achille;

Je choisis dans Ovide, entre mille morceaux,

Une métamorphose, un fragment du chaos.....

### LA MUSE.

C'est assez; te voilà dans un chemin facile.

Libre d'invention, ton esprit est tranquille.

Dans le premier musée entre sans compliment,

Et demande à ton tour à briller un instant;

Lis du haut d'une estrade, entre quatre chandelles,
Tes œuvres à la fois antiques et nouvelles.
Par des gestes galans, par des airs gracieux,
Des Saphos du quartier fixe sur toi les yeux.
Leurs mains à t'applaudir se tiendront toujours prêtes.....
Les bravos partiront de toutes les banquettes.....
Que sait-on.... quelque jour, dans un heureux moment,
La chose peut aller jusqu'au couronnement.

# STANCES

# A M. DE CHATEAUBRIANT.

Quand sa morale mensongère
A porté la mort dans les cœurs;
Aux lieux même où la foi languissoit expirante,
Qui vient la ranimer d'une voix si touchante?
Qui peut tromper l'espoir de l'incrédulité?
Quels accords out frappé mon oreille charmée,

Dès long-temps inaccoutumée Aux accens de la vérité?

D'où partent ces traits de lumière Dont s'alarme l'impiété? Est-ce un mortel qui nous éclaire Dans ce siècle d'obscurité? Que dis-je? Dieu lui-même à l'orgueil de notre âge De ton heureux génie oppose le langage, Et soutient tes efforts contre l'iniquité.

Ce Dieu, quand il lui plaît, dans la nuit où nous sommes, Sait marquer les écrits des hommes Du sceau de la divinité.

Au temps d'une heureuse innocence, D'une vive et sainte ferveur, L'homme fidèle à sa croyance, Dans la simplicité du cœur

Aimoit la loi du ciel sans raisonner sur elle;

Mais quand des novateurs l'audace criminelle

A partout propagé des doutes affligeans,

Le Seigneur par ta bouche a voulu les confondre,

Et te réservoit pour répondre A leurs funestes argumens.

Eli quoi! le perside sophiste

De ses desseins poursuit le cours!
Il s'étonne, mais il résiste
A l'empire de tes discours!
Avec quelle raison stérile et misérable
Ose-t-il attaquer ta raison qui l'accable?
Mais la honte s'attache aux dogmes des pervers.
Quand tu fais triompher une cause sacrée,

La leur déjà déshonorée Est le jouet de l'univers.

Par quelle justice immuable,
L'esprit dont ils sont orgueilleux
Ne produit-il rien de durable,
Rien qui puisse vivre après eux?
Ils n'ont que des talens dignes de leurs systèmes,
Sans grâce, sans douceur, et glacés comme eux-mêmes.
L'athéisme trompé dans son vague desir,
Jouit à peine un jour d'un succès équivoque,

Et dans le néant qu'il invoque, Ses œuvres vont s'ensevelir.

Qu'est devenu ce grand génie, De sa secte digne soutien, Qui fut pendant sa longue vie Le fléau du monde chrétien?

Son nom, qui devoit vivre au rang des plus illustres, Déjà privé d'honneur, mourra dans quelques lustres: Tout accuse à la fois ses talens corrupteurs; Et tant d'écrits brillans, tant de titres de gloire,

Ne sauveront pas sa mémoire De l'opprobre de tant d'erreurs.

De quelle admirable éloquence
Est doué l'homme du Seigneur,
Qui d'une sublime espérance
Nourrit son esprit et son cœur!
Sa plume est étrangère aux coupables maximes

Qui caressent le vice et colorent les crimes.

Des solides vertus, dont la source est aux cieux,

Le charme inexprimable embellit ses ouvrages,

Et son nom traverse les âges,

Toujours plus grand, plus glorieux.

Mais les suffrages de la terre,

Alimens de l'orgueil humain,

Sont la récompense vulgaire

De plus d'un profane écrivain.

Tu ne t'enivres point de cette renommée,

Fugitive faveur, passagère sumée,

Qui donne un vain éclat, ennemi du bonheur;

Elle ne séduit point le grand homme modeste,

Épris de la gloire celeste

Qui découle du Créateur.

Dans cette séconde carrière

Que ton livre ouvre à nos esprits,

Heureux qui cherche la lumière

Dont brillent tes nobles écrits!...

Quelle immense richesse à mes yeux se découvre!

Quel spectacle pompeux m'éblouit!... Le ciel s'ouvre,

Il me laisse admirer les trésors de la foi;

J'entends des chœurs divins l'éclatante harmonie,

Et les bornes de mon génie Semblent reculer devant moi.

Dieu de bonté, Dieu de puissance,
Des mondes immortel auteur,
Rends-moi digne de ta croyance,
Digue de chanter ta grandeur.
Puissent mes vers heureux, nourris de ta parole,
S'élever jusqu'à toi! L'ambition frivole
D'occuper l'avenir ne me touchera plus.
Au dédain des mortels mon talent s'abandonne;

J'aurai mérité la couronne Que tu gardes à tes élus.

FIN.

# TABLE DES MATIÈRES.

| H : I I I                              |     |      |      |   |     | Page |
|----------------------------------------|-----|------|------|---|-----|------|
| Envoi à madame Larcher-d'Arcy.         |     | 9    | ä    | • |     | 7    |
| Avertissement sur la seconde edition.  | •   | •    |      |   |     | 9    |
| Avertissement sur la troisième édition | 1.  | ٠    |      |   |     | II   |
| Lettre à l'Auteur                      |     |      |      |   |     | 13   |
| Prière du soir d'un poète              |     |      | ٠    | • |     | 17   |
| POEME. CHANT Ist. Histoire de l        | a   | cuis | sine | Ċ | les |      |
| anciens                                | •   | •    | ٠    | • | •   | 27   |
| — Chant II Le premier ser              | vic | e.   |      | ٠ |     | 43   |
| CHANT III. Le second serv              | ic  | е.   |      |   |     | 63   |
| CHANT IV. Le dessert                   | •   |      | •    |   |     | 79   |
| NOTES du cliant premier                |     |      |      |   |     |      |
| — du chant deuxième                    |     | •    |      | • |     | 113  |
| —— du chant troisième                  |     |      |      |   |     | 131  |
| — du chant quatrième                   |     |      |      |   |     |      |
| Lettre à l'Auteur                      |     |      |      |   |     | 149  |
| Réponse de l'Auteur                    |     |      |      |   |     |      |

# TABLE.

| POÉSIES FUGITIVES. — Élégie.        |   |   |   |   |   | Page |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|------|
| Vers sur la mélancolie              | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ۰ | 103  |
| OEuvre de miséricorde.              | ٠ | ٠ | ٠ | • |   | 170  |
| E A VE 1                            |   | • | ٠ | ۰ | ٠ | 174  |
| Épître à Euphrosine de V***         | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | 184  |
| Couplets à Clémence                 |   |   |   |   |   | 107  |
| Le Troubadour émigré                |   |   |   |   |   | 200  |
| A madame D***                       |   |   |   |   |   | 206  |
| A mon ami R***                      |   |   |   | Ĭ | Ť | 211  |
| Cure merveilleuse                   | • | • | Ť | • | • | 211  |
| T7                                  | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | 215  |
| Voyage d'un poète en Béotie         |   |   |   |   |   |      |
| Dialogue entre un poète et sa muse. |   |   |   |   |   | 249  |
| Stauces à M. de Châteaubriant       | ٠ |   |   |   | ٠ | 259  |

FIN DE LA TABLE.



